

Hell Turne

## RECHERCHES

SUR LA

MEDECINE

R CATERON BEAUTY OF THE and about the property of the state of the REQUEREMENT 1.1 21 WEDICHEN -

a stable of the stable of the stable of the stable of

...

## RECHERCHES

SUR LA MEDECINE,

Chi

ou Lusme 6

L'APPLICATION DE LA CHIMIE A LA MEDECINE.

PAR FRANÇOIS BLANCHET.



A NEW-YORK.
De L'EMPRIMENTS DE PARMOT, CHATHAM-STREET.

M. DCCC.

# RECHEROHES

SUR LA MEDECINE,

n o

CONTROL .. POLITICA F. VISCHOLINE

Ran Palastal Brancher.

JAOY-WEE A

Dr. L'Impania es langues Currumu-Serre

.0034 34

XXX

ECUI

QU

SEN

cur Luig<sup>1</sup>

S manie

les n par 'l naissa

Ainfi, prodi puis

plante velop

Agrée est d

He

Vous font

#### 

### A JAMES FISHER,

ECUIER, CHIRURGIEN DE LA GARNISON DE QUÉBEC, MEMBRE DE LA CHAMBRE D'AS-SEMBLE E DU BAS-CANADA, &c.

eur la sublea erecene a inse venille.

#### MONSIZOR,

S'IL existe dans le monde différentes manières de faire le bien & de soulager les malheureux, il est aussi plusieurs voies par lesquelles on peut témoigner sa reconnaissance pour les biensaits que l'on reçoit. Ainsi, comme votre élève, à qui vous avez prodigué vos soins & vos lumières, je ne puis vous offrir que le premier fruit d'une plante encore jeune, & qui ne doit son dévelopement qu'à la culture de vos mains. Agréez, je vous prie, un essai qui vous est dédié par l'amitié & la reconnaissance.

Heureux si, à mon âge, on pouvait se flatter de ne jamais s'écarter de la vérité! Vous le savez, monsieur, les jeunes gens sont presque toujours les tristes jouets de

l'erreur. Leur imagination ardente & fans guide leur peint malheureusement les objets d'une manière exagérée. Ainsi l'âge m'aura sans doute fait commettre des erreurs qu'une raison fortisée par les années aurait pu corriger. Mais je me slatte que vous aurez toujours la même indulgence pour moi, & que vous continuerez d'éclairer un élève qui a encore besoin de vos lumières. Pénétré des sentimens de la plus vive reconnaissance,

Je suis, avec le plus profond respect,

Community of the first the factor of the

MONSIEUR,

Votre très-kumble Serviteur

FRANÇOIS BLANCHET.

NEW-YORK, MAT 1800.

leur te fuperfit l'esprit mature, Mais, êtres, fiècle jour ne s'accrol

Ain eine ( c ait cro & le n fordide: la man ne com fes just reclama qu'on I d'Elixie & de 1 quelque le dire médecin fournes nus fou

getto éj

#### DISCOURS PRELIMINAIRE.

es ob.

l'âge les er-

années

te que

lgence

'éclai-

le vos.

la plus

leur tems de barbarisme, de préjugés, d'erreurs, de sur tems de barbarisme, de préjugés, d'erreurs, de superstition & de raison. Tel est le partage de l'esprit humain : comme tout ce qui existe dans la nature, il faut qu'il passe par un état d'enfance. Mais, bien plus malheureux encore que les autres êtres, ses progrès sont d'une lenteur infinie. Un siècle ne fait pas plus à son dévelopement qu'un jour ne répartit de force sur un corps qui s'élève, s'accrost & se nourrit.

Ainsi ne soyons pas surpris de voir que la médeeine ( cette divinité en qui tout le monde a confiance ) ait croupi fi longterns dans l'ignorance, la faiblesse & le mépris. Les uns, pouffes par une cupidité fordide, l'ont deshonores, en voulant interpréter, de la manière la plus ignominieufe, fes oracles, qu'ils ne comprirent jamais. Loin de la circonscrire dans ses justes bornes, on lui donna des droits qu'elle ne teclama jamais. C'est dans ce tems de culte outré, qu'on l'embellit de ces remèdes mystérieux de panacée, d'Elixirs de Longue vie, d'Arcanes, de Polichrestes, & de tant d'autres préparations monstrueuses, dont quelques-unes font parvenues jusqu'à nous. Faut-il le dire : Oui ; toutes ces inepties, qui outragent la médecine de la manière la plus cruelle, fortirent des fourneaux de ces hommes si justement détestés, connus sous le nom d'alchymistes, C'est à peu près à cette époque qu'un je ne sais quel enthousialle, nommé

Paracelfe, qui, après s'être flatté de l'importalité, mourut à 48 ans, dans un cabaret de Saltzbourg, &, par fa most prématurée, mit le comble à l'ignominie de cette secte. D'autres, guidés par des motifs plus purs, se laisserent malheureusement séduire par les notions d'une philosophie encore mal affurée. Car. des que la physique expérimentale eut acquis quelque celébrité par les travanx affidus de l'illustre Galilée. & de son pupile Toricellus, on s'imagina faustement que la machine humaine avait des raports certains une pièce de mécanique, & pouvait être foumile aux règles du calcul. Dèz-lors en voulut calculer les divers phénomenes que présente l'économie animale. On ne croyait mieux faire que d'affigner aux divers organes un mouvement imaginalre, ou dont on na connaîtra jamais la valeur. En conféquence on vit paraltre fur la scène les disputes puériles & ridicules d'un Pitcairne, d'un Borelli & d'un Keil, sur la quantité de force employée par l'estomac pour opés rer la digestion de nos alimens.

Mais, comme la philosophie naturelle fesait alors dans toute l'Europe des progrès rapides, le langage inintelligible de la médecine changea bientôt de forme ou de construction. En esset, il eût été surprenant que cette science, qui ne se repaissait que d'erreurs, n'eût pas profité des lumières d'une philosophie systématique & raisonée, pour se retirer des ténèbres où elle était plongée. En consequence, on vit paraître, presqu'en même tems, trois sameux systèmes sur la mêdecine, presque diamétralement opposés, qui eurent pour auteurs Sthal, Boerhaave & Hossman. Voici la manière dont ils surent conçus:

Vone.

Per France & de l'autres de l'

voir to

& par

gemen

Sé lu

faire of En contione perateia d'autam apperce dérange &c. R

Indép homme encore de l'inte de quel de fang Nous allons d'abord parler de l'origine ou la cause probable qui a donné lieu au système du Dr. Sthal.

Peu de tems avant le docteur Sthal, parurent en France les fameux systèmes du père Mullebranche & de Descartes, sur l'ame. Celui-ci maintenait entre autres choses, que la glande pinéale était le siège de l'ame, & qu'en conséquence tout était gouverné, dans la machine, par un être immatériel. Celui-là au contraire, soutenait que l'homme voyait tout en dieu ; d'où il faut inférer, sans doute, que, pour voir tout en dieu, l'homme devait être peu matériel, & par conséquent peu soumis aux lois ou aux changemens de la matière.

Sé luit, probablement par ces brillantes idées de méthaphylique, Sthal ne crut devoir jamais mieux faire que d'appliquer ces systèmes à la médecine. En conséquence il écrit ses idées ; il veut, a petitione principii, qu'il y ait dans l'homme une autori crateia qui peut guérir certaines maladies. Il a ôté d'autant mieux consirmé dans cette idée, qu'il a dû appercevoir que l'ame pouvait engendrer certains dérangemens de la machine, tels que la peur, la joie, &c. Rien ne paraissait plus concluant, & rien n'a 6té mieux résué par l'expérience, & le tems qui détruit tout.

Indépendament de ces idées outrées, que ce grand homme avait conçues de l'économie animale, il croyait encore que certains défordres, qui font les fuites on de l'intempérance ou de la constitution particulière de quelques êtres, étaient dus à une surabondance de sang, qu'il désignait par le mot pléthore. Sur

Nous

gortalité.

bourg, &,

otifs plus

o par les

ée. Car,

is quelque

Galilée.

faultement

certains a

umife aux

lculer les

animale.

ux divers

nt on na

ce 'on 'vit

ridiculda

. fur la

our opé-

fait alors

langage

de forme

urprenant d'erreurs,

phie fys-

ténèbres

vit pa-

fystêmes

pofés, qui

Hoffman.

ce principe, il s'efforçait d'expliquer la cause finale des règles chez les semmes, des hémorrhoides, &c.

Cependant les systèmes du père Mallebranche & de Descartes n'eurent pas plutôt fleuri en France, qu'il s'éleva en Angleterre un ennemi redoutable. Locke, ce sameux anatomiste de l'entendement humain, résuta vigoureusement ces notions outrées de l'ame. Cet homme, d'une sagacité & d'un gênie rares, révolutiona complétement les idées qu'on s'était formées sur la doctrine des deux philosophes français. Il sit l'analyse de nos sens, & en tira toutes les conséqu'il sallait naturellement tirer.

Willis, célèbre anatomite anglais, pour confirmer de plus en plus les idées du fameux Locke, s'occupa dès-lors à faire des recherches sur le cerveau. C'est lui qui, le premier, démontra, d'une manière satisfactoire, l'energie & l'essentialité d'un système nerveux dans notre machine. Mais, soit par un exacès de crédulité, on par esprit de système, on voulut alors que tout s'opérât en vertu d'un fluide nerveux, qui donnât du ressort à nos divers organes.

Ainfi ces nouvelles idées donnèrent naissance aux notions d'Hoffman, sur le spasme & l'atonie du système. Il fallait bien croire que, lorsque le système nerveux était affecté ou dé angé, les divers organes, n'éprouvant plus son entière influence, devaient nécessairement se spasmer & s'atonier. D'ailleurs mille circonstances qui avaient lieu dans le système, dans son état de maladie, semblaient mettre ces notions au-delà de tous les doutes; & c'est ce qui a été dévelopé, dans la suite, par le célèbre Dr. Cullen.

C'eff

Dan faient, & d'u fupérie niffant chimie ces fc fluides dans le fes not monies tiques de rigio homme Je ne eu .tout fur cet cine at

> Cepe rait to nuellem importa d'expéri bilité d

repose

Indér daient à fut d'or le réel inche &

France, doutable. humain, e l'ame, ares, réformées . Il fit

s confé-

c finale

confirmer

ie, s'occerveau.

manière
fyltème
r un exon voulut
nerveux,

e du fyse fystême organes, aient néurs mille me, dans notions ui a été Cullen.

ance aux

C'est le fysteme de ce dernier qui est encore de nos jours suivi & adopté par le grand nombre.

Dans le tems que les systèmes de ceux-ci florise faient, Boerhaave, cet homme d'un génie original, & d'une simplicité remarquable, publia un système fupérieur à aucun qui eût paru jusqu'alors. Réunissant à-la-fois les mathématiques, l'anatomie, la chimie, &c. il y fit entrer un peu de chacune de ces sciences. L'analyse qu'il fit de plusieurs de nos fluides lui suggéra probablement l'idée d'une lenteur dans le sang. Il puisa encore dans la même source fes notions d'une abondance d'acides, d'alkalis, d'acrimories dans le système. La science des mathématiques lui suggéra ses idées d'error loci, de laxité & de rigidité des fluides. Il est fâcheun pour ce grand homme qu'il ait cultivé la chimie dans son enfance, Je ne doute nullement que, si ce vaste génie avait en toutes les données que l'on a acquises depuis peu sur cette science, il eut donné un système de mêdecine aussi indestructible que les bases fur lesquelles repose aujourdhui la chimie.

Cependant, comme le physique de l'homme demeurait toujours dans l'obscurité, on s'occupair contie nuellement à faire des recherches sur un objet aussi important. Le Dr. Haller sit un grand nomb a d'expériences lumineuses sur la sensibilité & l'irritabilité des animaux.

Indépendament de ses propres expériences, qui tendaient à donner du jour sur l'économie animale, il sut d'opinion, d'après celle de Hales, que l'air est le réel ciment de la mattère animée, & que c'est fluides, sert comme de hornes à leurs parties éléfluides, sert comme de hornes à leurs parties élémentaires, & les unit ensemble. Videtur aer vinculum elementorum primarium constituere, vum non prints va elementa a se invicem discedant qu'am aer enpulsus fuerit. (Haller, Elementa Physiologia, tit. 2, cap. 2.)

Gluten præstat verum moleculis terreis adunandis, ut constat exemplo calculorum, lapidum, aliarum carporum durorum, in his omnibus solvitur tunc demum partium vinculum, quando aer educitur. Ibid.

Il parut en 1764, une longue série d'expériences à l'apui de cette doctrine. Le Dr. Macbride, de Dublin, démontra que l'air fixe est non seulement dégagé des substances en effervescence, & des matières végétales durant la sermentation, mais encore d toutes les substances animales, dès qu'elles commencent à putréser. Mais ces applications imparfaites de la chimie à la médecine étaient alors assez inutiles, vu que les chimistes n'en étaient qu'au présude de cette science.

Cependant les expériences de Haller, sur l'irritabilité, ne laissèrent pas, par leur nouveauté, d'attirer l'attention des médecins. Ce sut encore un moment savorable pour bâtir un système; & ce sut un nommé Brown, d'Ecosse, qui en prosita.

Ce Brown, qui ne s'avisa d'écrire que vers la sin de sa carrière, qui n'a été que trop courte, eut pour rival & ennemi implacable le Dr. Cullen. Mais son système, quelque ingénieux qu'il soit, ne saurait être à l'abri des plus grandes objections. Cet homme, loin de voir les divers élémens tels qu'ils

Ignor moder que o nomer portar

N'c

fes en fonne fe flat foire cer q être i fi la cette ganifé qui et a plu augme

> ferons noncé fyitêm d'excit une a dinaire pour plus r

' D'a

Cep

existent dans la nature, no les a vus, pour la plus part, qu'avec les yeux une imagination exaltée. Ignorant les plus belles découvertes de la chimie moderne, il n'a pu appercevoir les rayons de lumière que cette science lance, à chaque instant sur les phis, nomènes de la vie. Il a dû ignorer ses rôles ima portans que jouent l'oxygène, le calorique, &c. sur le théâtre de la nature.

N'en foyons pas furptis : celui qui met de côté, les énergies ineffables des divers gaz qui nous environnent de toutes parts ; celui-là, dis-je, ne faurait fe flatter de voir opérer la nature, dans son laboratoire immense. Ainsi je ne crains point de prononcer que la base du système de Brown ne soit un être imaginaire, & que la nature désavoue. En effet, si la matière ignée est l'ame de toute mobilité ; si cette matière produit la fensibilité dans un corps organisé ; si, en morale, on appelle ame sensible celle qui ensamme tous les esprits qu'elle pénètre, il n'y a plus dès-lors à s'étoner de voir cette sensibilité augmenter lossqu'elle s'accumule dans notre machine.

D'ailleurs, en admettant une telle hypothèle, en ferons-nous plus instruits, quand nous aurons prononcé qu'il a une accumulation d'excitabilité dans le système ? Si, quand je rencontre une accumulation d'excitabilité, je vois évidemment dans ma machine une accumulation de ce que j'appelle, en terme ordinaire, chaleur, n'est-il pas plus sensé & plus utile pour moi d'avouer qu'un tel être y existe d'une façon plus marquée qu'à l'ordinaire?

Cependant, malgré qu'il foit impossible de prouver

corporum
num parbriences 1
oride, de

es & fes

rties 616-

er vincu-

men prints

\* expulsus

cap. 2. 1

nandis, ut

feulement des mais encore lles comles imparslors affez int qu'au

r l'irritad'attirer n moment n nommé

vers la courte, eut Cullen, foit, ne ions. Cet tels qu'ils

Pexistence de l'être que ce docteur appelle excitabilité, cette hypothèse a néanmoins donné naissance à une autre qui n'est pas plus sondée. Le Dr. Darwin, homme à la fois de génie & d'érudition, s'est essorté de prouver que ce que le Dr. Brown appelle excitabilité existe, & pénètre toute la nature. Ainsi, quand il a voulu le considérer en grand, il l'a nommé esprit d'animation; &, quand il l'a considéré comme combiné avec les animaux, il l'a nommé pouvoir sensitif. Mais ce philosophe ne nous a pas plus instroits sur cette matière que ceux de l'antiquité. Les Pythagores & les Platons ont agité cette question avec toute la sagacité dont l'esprit humain peut être sosceptible. C'est l'enthousiasme Pythagorique qui a fait dire à Virgile,

Mens agitat molem et magno se carpore miscet.

On exprimait encore cette idée par les mots Jovisomnia plena. L'apôtre St. Paul n'a pas non plus
ignoré cette doctrine. Dans une épître aux Thessaloniciens, il dit: In ipso vivimus, movemur et sumus;
ut quidam vestratorum poetarum dixit. Ainsi, il est
inutile de croire en l'existence d'un esprit animateur,
tel qu'il est connu par monsieur Darwin, c'est-à-dire
qui peut augmenter ou diminuer, quand il est combiné avec un animal, vu que cette idée nous laisse
toujours ignorer les changemens qui surviennent dans
un corps malade, & qu'elle n'instruit personne sur
le phénomène de la vie.

Non ; il faut l'avouer, jamais un Brown, jamais un Darwin, n'eurent commis de telles erreurs, s'ils eutlent marché le flambeau de la chimie à la main.

De to d'avoir pouvoi caioric reçu dils l'en tions de cuff rature à la villatmo les rep

Ain médeci oracles nature vuus i matier Tantô l'etat un au confoli est for fultez de por l'homn dans t quand vous à que v que le

à reto

Darwin, cet efforce delle exciLandin, cet comme de comme de pouvoir plus insquestion peut être

miscet.

ue qui a

non plus
x Theffaet sumus;
nfi, il est
enimateur
'est-à-dire
est comous laisse
nent dans
sonne sur

n, jamais, eurs, s'ils la main. De tels génies n'eussent jamais eu à se reprocher d'avoir péché contre la nature, en lui resusant le pouvoir de mastriser nos corps toujours faibles. Le calorique, élément que l'on a toujours négligé, est reçu de justes hommages de ces hommes supérieurs; ils l'eussent vu changer la face des diverses productions de la nature; leurs yeux perçans l'eussent suivisé eussent arpenté avec lui les régions aériennes. La nature, toujours active, les cût pénétrés d'admiration, à la vue des changemens divers qu'il opère dans l'atmosphère ; ensin ils l'eussent perdu de vue dans les replis cachés de la nature, sa demeure éternelle.

Ainfi personne ne peut se flatter de posséder la médecine, s'il n'a pas premièrement consulté les oracles de la chimie moderne. O medecins de la nature, n'en foyez pas furpris, le malade auquel vuus voulez donner la fante n'est qu'un composé de matière, qui change de forme à chaque instant. Tantôt c'est un elément qui passe successivement l'etat de gaz, de fluide, de solide, &c. taniôt c'en est un autre qui, de l'état de gaz, vient se fixer & se consolider avec un solide ; tantôt c'est un solide qui est force de se convertir en gaz destructeurs. Confultez la nature & les propriétés des élémens, afin de pouvoir les apprécier, autant qu'il est donné à l'homme de le faire. Prenez un élément, & suivez le dans toutes ses opérations ; voyez ce qu'il peut faire, quand il travaille en grand ou en petit; attachezvous à connaître la composition intime de la machine que vous voulez guérir ; ne perdez jamais de vue que les élémens qui vous composent tendent toujours à retourner vers leur source.

Apollons modernes de consulter les phénomènes minis qui s'opèrent dans le laboratoire de la nature. C'est en vain que le préjugé & la superstition conjureraient la perte de celui qui n'assure rien qui n'ait subi préalablement les lois rigoureuses de l'analyse. Cette méthode analytique le met à l'abri des injures du tems, qui détruit tout. Les vérités sont aussi constantes que les choses qui les font naître.

Je crois donc ne m'être nullement rendu coupable. fi je me suis efforcé d'appliquer certains principes de chimie à l'étude de la médecine. Je l'ayoue; c'est parce que j'ai trouvé des difficultés insurmontables dans les syllèmes de Cullen, de Brown & de Darwin, qui m'ont fait roidir, & qui m'ont force à chercher ailleurs un moyen de me satisfaire. Je n'ai pu, d'après leurs principes hypothétiques, louserire & me courber à leurs fentimens divers. Heufeusement pour mai, jete dans un ocean d'erreurs & d'incertitudes, j'ai rencontré, dans mon naufrage, une planche capable de me porter sur un rivage certain. Cependant je ne me flatte pas de m'être garanti de toutes les injures d'un naufrage. Mais peut-être que ceux qui auront le bonhour de naître sur cette terre fortunée pourront, avec plus de force, achever ce qui n'est que commencé, ou pousser plus loin leurs recherches. Quoique la chimie ait fourni beaucoup de données pour nous mettre à portée de résoudre plufieurs questions importantes sur la physiologie & la pathologie, il en est pourtant encore qui nous sont inconnues, & dont la connaissance est essentielle à la médecine. Mais

EnM mede alchy QUE Ceux prop zeche de ra nous fluen force fonde qui : leque d'être auxq préte qui ,

font devoi de no pour d'acque conna chimi d'obse la pre

qu'ils

& gu

font

cher aux sénomènes la nature. ition conrien qui de l'anal'abri des rités font naître.

coupable, principes l'avoue : infurmonwn & de it force à aire. Je ies, fouss. Heuerreurs & rage, une e certain. aranti de -être que ette terre er ce qui. leurs reucoup de udre pluogie & la ous font ielle à la

Mais

Mais sujourdhui on ne faurait faire aux chimicoinedecins les mêmes reproches que l'on fit jadis aux alchymistes. Ceux-ci couraient après des chimères que l'envie de tout créer fesait naître ; tandis que ceux-là, guides par une philosophie plus épurée, le proposent la vérité pour objet, dans toutes leurs recherches. Ils étudient la connexion & l'identité de raports qui existent entre nous & les objets qui nous environnent. Ils pefent, sans prévention, l'influence, qu'exercent sur nous, à chaque instant, les forces motrices de la nature. Ils fondent les prosondeurs presque impénétrables des changemens divers qui s'opèrent, à notre insu, dans l'atmosphère dans lequel nous vivons. Enfin le médecin pourra se flatter d'être l'envoyé de la nature, pour guérir les maux auxquels elle nous a affujéris, lorsqu'il saura interpréter ses oracles. Loin de son trépied sacré, celui qui ne saurait embrasser l'ensemble de ses volontés, & qui, par là, ne rendrait que des erreurs. Telles sont les lois sacrées qu'elle nous impose.

Quant au langage de la chimie, qui n'a encore rien de certain, vu les changemens continuels que font tous les jours certains innovateurs, j'ai cru n'y devoir rien changer, bien persuadé que l'état actuel de nos connaissances sur cette science est insuffisant pour lui donner le degré de fixité qu'il est susceptible d'acquerir. Quoique je doive la plupart de mes connaissances en chimie, aux travaux inouïs des chimistes français, j'ose néanmoins me permettre d'observer que l'on a décidé trop promptement sur la propriété de certains mots, puisque l'on voulait qu'ils exprimassent, autant que possible, la qualité

des substances qu'ils désigneraient. Car, comme on ignore encore la plupart des propriétés des agens que l'on a découverts, il est arrivé ce que l'on devait attendre, que chacun voudrait, d'après ses observations, donner à telle substance tel nom qui lui parestrait convenable.

Ainli M. Chaptal a cru devoir changer le mot exote en cetui de nitrogene, parce que cette fubitance u la propriété d'être la base de l'acide nitrique. Le Dr. Mitchill est venu depuis, & il a eru mieux faire en lui substituant le moit septon, parce que, dit ils cet agent est le principe de la putréfaction? Il est facheux que l'on n'ait pas fait attention que cette substance ne 4 favorise merveitleusement in putréfact tion 't que parce qu'elle a la propriété d'abforbet une grande quantité d'oxygène qui, durant fa fixation, laitle behaper fon calorique, qui doit effectives ment favoriser la putréfaction. En consequence je fuis d'opinion que, vu l'incertitude ou l'ignorance où nous fommes encore fur toutes les qualités de cette substance, il est impossible de lui donner une dénomination stable, si l'on veut qu'elle exprime la plupart de ces propriétés ; & je me déclare pour le mot azete. Si j'ai employé indifféremment les mots acide nitrique ou septique, c'était pour mieux me faire comprendre de tous les partis ; mais j'ai néanmoins pris la liberté de donner mes idées sur ce sujet important.

Quant au mot exygène, il paraltra au molos fort douteux, d'après ce que nous avons dit au chapitre des acides, qu'il foit le feul principe acidifiant, vu qu'il n'est pas lui-même acide. Il serait au coutraint

wie fealt de ès wu'un Avec gue, mie: 2 hu de Je no Je cou tinue fi l'or defign drait ; heure Cenvi tretac on le

> gène j'ofe car, e une f décomp combu fi l'or dra l' fur u demar hydro

> > gaz b

nés,

ommet on

gens; que

m devait

ervations

paralicait

e le mot

fubftance

que. Le

ru mieuż ce, dit-ili,

BTO IF eft

que certe

putréfac-

l'abforbet

effective

uence je

brance où

de cette

ne déno-

a plupart

le mot

nots acide

me faire

Eanmoin#

viet im-

olas fort

chapttre

fiant, vu

Coutrains

ofthe fufvint Purdre des chofes de dire qu'un acide réfulte d'une combinaifon ternaire, favoir, d'oxygène, de extorique & d'une bafe quelconque, de même eu'un fel neutre resulte de la combinaifon d'un alkasi avec un acide. De plus, c'est une vérité constante que, fans crygene, il n'y aurait ni décomposition; ni avie ; de forte que, dans le premier cas, il faudrait hui donner le nom de désorganisateur, & dans le second. le nom de principe vital, quoiqu'à parler ftricement, le cours de la vie ne foit qu'une décomposition coatinuelle d'élémens qui tendent à se combiner. Ainst fi l'on voulait donner à cette fubstance un nom qui designat à la fois la plupart de ses propriétés, il faudrait lui donner un nom qui exprimat, d'une maniège heureuse, le principe désorganisant ; car, soit qu'on l'envisage dans les phénomères de la vie, de la putréfaction, de la fermentation ou de la combustion, on le verra toujours décomposer les elémens combinés, &cc.

Quant à ceux qui proposent de nommer l'hydrogène par les mots d'air instammable & de phlogistique, j'ose encore douter de la propriété de ces termes; car, en langage philosophique, on ne pourra plus dire une substance brûle, mais on dira une substance se décompose; de même on ne dira plus une substance combustible, mais on dira une substance décomposable; si l'on veut encore faire usage du mot brûler, il faudra l'appliquer pour désigner la sensation que produit, sur un être sensible, l'effet de la chaleur. Or je demande si un élément, tel que celui que j'appelle hydrogène, peut brûler, puisque, lorsque je dis qu'un gaz brûle, je ne puis comprendre que sa réunion chimique avec l'oxygène, qui, durant cette action, met en liberté une partie de lumière & de calorique, avec lasquels il était combiné. Ainsi je m'en tiens au mot adopté dans la nomenclature, pour désigner cette substance.

Il ferait à désirer pour les sciences, que ceux qui voudratent introduire de nouveaux mots, les soumissent préalablement à l'examen des corps académiques, pour être ou fanctionés ou rejetés. Quand il s'agit d'une langue, il faut consulter l'impression que sont les objets sur les sens, avant que de leur donner un nom. On devrait d'autant plus volontiers se soumettre à cette loi, que les philosophes ont dû s'appercevoir que leurs erreurs ne sont pas aussi facilement rectissées que celles que commet un enfant en apprenant à parler. Celui ci se trompe rarement, parce qu'il n'a que ses sens pour guides, tandis que ceux-là n'ont souvent que leur imagination.

T

LE

CHA

SECTI Ia de

SECTI

riq

& Ja

CHAI

SECTION MAI

dév

SECTION tion

- dém

te schon, c de calofi je m'en

TABLE p u s MATIERE,
pour di-

| The second secon |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| LETTRE DEDICATOIRE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A |
| DISCOURS PRELIMINAIRE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | j |
| CHAPITRE I. De l'effet de l'enygene et du calorique dans le système,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| SECTION I. Considérations succintes sur la Composition des matières animales; de l'influence de l'oxygène & du calorique dans le phénomène du dépérissement & de la mort des êtres, Ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| SECTION II. De l'influence de l'oxygène & du calorique dans le phénomène de la vie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 |
| CHAPITRE II. De la transpiration in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • |
| Section I. De la cause & de la for-<br>mation de la transpiration insensible;<br>de la formation de la semence; du<br>dévelopement du fœtus, 1bid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| SECTION II. De la cause des inflamma-<br>tions; de l'utilité de la transpiration<br>insensible & de l'éjection de la semence<br>démontrée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |

ABLE

foumifient ademiques, id il s'agit i que font donner un ris le fout d'un facile-enfant en rarement, andis que

voir sensitif de Darwin,

- dans l'économie animale.

Section II. De l'effet salutaire du froid

CHAI SECTION SECTI l'éc CHAF SICTI tiqu l'in mèn SECT 1 cath CHAP SECTIO tique SECTIO émét CHAPI des c sur l des ; CHAPI Thid I.ETTE Consi

de la

an de

#54

CHA

|                           | TABLE DES MATIERES.                                                                                                              | xx         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 32                        | CHAPITRE VII. De la cause physique des                                                                                           |            |
| . la .                    | menstrues.                                                                                                                       | 15         |
| om-                       | CHAPITRE VIII. Du Sommeil.                                                                                                       | 16         |
| de                        | SECTION I. De la cause du sommeil.                                                                                               | This       |
| Ibid.                     | SECTION II. De l'effet du sommeil dans l'économie animale,                                                                       |            |
| ar la                     | CHAPITRE IX. Des Cathartiques,                                                                                                   | 16         |
| 72                        | Section I. De l'opération des cathar-                                                                                            | 10         |
| 79<br>\$14                | l'influence des saisons dans le phéno-                                                                                           |            |
| om.;<br>mie ;<br>Hid.     | SECTION II. De l'effet bienfesant des cathartiques dans la cure des maladies, CHAPITRE X. Des Emétiques,                         |            |
| gaz :                     | SECTION 1. De l'opération des émé-                                                                                               | 18g        |
| dans                      | SECTION II. De l'effet salutaire des<br>émétiques dans l'économie animale,                                                       |            |
| froid:<br>ence-<br>aux 3. | CHAPITRE XI. De l'influence chimique<br>des comètes, des volcans, de l'électricité,<br>sur l'air atmosphérique : de la formation |            |
| men<br>pou-               | des pluies périodiques entre les tropiques,<br>CHAPITRE XII. De la lumière,                                                      | 196<br>209 |
| Toid.                     | LETTE SUR LA FIEURE JAUNE  Considérations sur la cause et le traitement de la fieure jaune, dans une lettre adressée             |            |
| -4.6                      | an docteur Fisher, de Québec,                                                                                                    | 12         |

4,

Continue to the time

. . . .

A CONTRACT OF THE STATE OF

5 71.

restaurate &

....

3

514

R

L'A

. . . . .

DE I

C

fanc flam bile la So doit l'ord tend je v tion l'ox

être: esfet

la v

### RECHERCHES

SUR LA MEDECINE,

OU I then purch to the

L'APPLICATION DE LA CHIMIE A LA MEDECINE.

#### CHAPITRE I.

DE L'EFFET DE L'OXYGENE ET DU CALORIQUE DANS LE SYSTEME.

#### SECTION I.

Considerations succintes sur la Composition des matières animales; de l'Influence de l'oxygène et du calorique dans le phenomène du dépérissement et de la mort des etres.

DE MEME que l'Anatomie ou la Connnaisfance de la Structure du corps humain est le flambeau qui doit éclairer le chirurgien habile dans toutes ses opérations, la Chimie ou la Science de l'analyse des corps en général doit éclairer tout homme qui veut rétablir l'ordre & l'harmonie dans une machine qui tend à se dissoudre & à se décomposer. Ainsi je vais dire quelques mots sur la composition des matières animales; sur l'influence de l'oxygène & du calorique dans le phénomène de la vie, du dépérissement & de la mort des êtres, avant que de traiter de l'opération & des effets des remèdes communément employés en médecine: car ce n'est que d'après ces principes, bien entendus, que j'entreprends de traiter cette matière.

L'analyse a démontré aux chimistes qui se sont occupés de cet objet que les matières animales étaient composées de septon ou d'azote, de carbone, d'hydrogène, de phosphore, de sous l'influence de l'oxygène, qui s'introduit dans le système par l'organe de la respiration. L'inégalité ou l'équilibre de ces principes dans l'économie animale produisent l'état d'ordre ou de désordre que nous y remarquons.

Cela étant posé, il n'y a plus à s'étonner que notre machine, étant appuyée sur des colonnes si fragiles & si variables, ne soit si facile à être dérangée. La moindre altération dans l'atmosphère sussit pour détruire, comme dit M. Lavoisier, cet échasaudage de principes. L'oxygène & le calorique, qui s'accumulent si facilement dans le système, peuvent y occasionner, dans un moment, les plus grands changemens. La prédilection que maniseste toujours l'oxygène pour l'hydrogène, tout en sormant de l'eau, (\*) décompose

la gr qui s ou c plus o s'étei est u neux l'hon focié point trava

nuell
l'eau
bases
des a
lisent
salisia
C'est
quer
croiss
phéno
mesu

l'on

<sup>(\*)</sup> Nous verrons dans le chapître fuivant comment ce phénomène a lieu.

des fur ce fatisfe fimple

s qui se matières eton ou e phoscc. conène, qui gane de ibre de le pro-

lre que

es prin-

ends de

étonner fur des e foit fi altéraétruire, lage de ue, qui fystème, ent, les ion que hydroompose

comment

la graisse du corps, & ne laisse que le carbone qui s'échappe en forme de gaz acide carboneux ou carbonique, suivant qu'il s'y combine en plus ou moins grande quantité. La chandelle qui s'éteint dans le lit d'une personne à son lever est une preuve de l'émission d'un gaz carboneux ou septeux du système. C'est ainsi que l'homme assujeti aux travaux pénibles de la société ne parvient jamais à l'état d'embonpoint de celui qui en recueille les fruits Un travail dur, un exercice violent, sont, comme l'on dit vulgairement, sondre la graisse.

L'oxigène, outre qu'il se combine continuellement avec l'hydrogène pour former de l'eau, se porte en même tems sur les autres bases acidistables, pour former des oxides, des acides plus ou moins parfaits, qui neutralisent ensuite les différentes terres ou bases salifiables qui se rencontrent dans le système, C'est d'après ce procédé que l'on peut expliquer raisonnablement la formation ou l'accroissement des os (\*) en général. Mais ce phénomène devient encore plus frappant à mesure que nous avançons notre carrière. Les

<sup>(\*)</sup> Lies physiologistes qui ont parlé de l'absorption des substances ofseuses ne semblent pas s'être expliqués sur ce phénomène important, d'une manière exacte & fatirfesante; car, à en juger d'après les idées les plus simples de la physique, les substances ofseuses ne saux

douleurs aigues de la goutte, qui viennent troubler le repos de l'intempérant, les calculs, les concrétions pierreuses que l'on rencontre dans les différens viscères des animaux, l'ossification d'un artère, ou d'une veine, la rigidité d'un muscle, ensin cette phibisis pulmonalis calculosa, qui vient ordinairement faire le désespoir des vieillards, donnent autant de preuves d'une neutralisation continuelle dans l'économie animale. Les rhumatismes chroniques, par leur grande analogie avec la goutte, &c. sont dus immanquablement au même phénomène, & peuvent se ranger dans la même classe.

Mais ce qui paraîtra fort singuliet, & chose à laquelle on ne saurait pourtant se refuser, c'est que la paralysie, chez les sieilles perfonnes, est due bien souvent à l'ossissication des vaisseaux sanguins du membre assecté. En esset, quoi de plus facile à concevoir qu'un bras, &c. se trouvant incommodé de substances osseuses dans les parties qui doivent opérer ses divers mouvemens, ne soit plus susceptible de la même agilité ? d'ailleurs, la circulation

dever interdans geur, a été Le cratoi main fon o dans l'ho opère parfa rance

des fue ou and d'oxy the or favor de ce bone fez e parce ayant l'hydribft.

dans

raient être absorbées ou déplacées auparavant leur décomposition; c'est à-dire qu'il est nécessaire que la terre calcaire soit dégagée de son acide, ou rendue dans un état liquide; & ce n'est qu'en ce sens que l'ou peut dire que les matières ofseuses sont absorbées.

viennent scalculs, encontre ex, l'offila rigipulmona-faire le utant de elle dans es chroavec la ment au ger dans

& chose refuser, lles perlification recté. En pir qu'un ubstances at opérer asceptible reulation

vant leur ire que la endue dans que l'or orbées. devenant moins libre &, en quelque façon interceptée, engendre une froideur continuelle dans la partie, qui, par là, demeure fans vigeur. Ainsi c'est avec raison que cette maladie a été nommée "l'opprobre de la médecine." Le chimiste peut bien défaire, dans son laboratoire rétréci, ce que la nature fait d'une main insouciante; mais il ne saurait désaire son ouvrage, quand elle prend plaisir à opérer dans un corps organisé & doué de la vie. I homme, quoique temoin de ce que la nature opère de plus grand, de plus beau & de plus parsait, sera donc sorcé d'avouer son ignorance & sa faiblesse, lorsqu'il s'agira d'opérer dans un laboratoire animé.

Néanmoins des praticiens, en administrant des substances goudroneuses, soit dans la goutte ou autres maladies où il y a une surabondance d'oxygène dans le système, font tout ce qu'une theorie éclairée pourrait suggérer; car nous savons que le goudron & autres substances de cette classe contiennent beaucoup de carbone & d'hydrogène. Or, si vous introduisez ces substances dans un corps qui soussire parce qu'il est surchargé d'oxygène, celui-ci ayant une grande affinité avec le carbone & l'hydrogène, se porte avec avidité sur ces substances, &, au lieu d'oxygèner le système,

il se trouve en grande partie absorbé par ces agens, qui l'attirent & rendent, en quelque sorte, son effet nul. Ainsi, nous croyons qu'un malade qui est mis dans l'usage du goudron n'en dérive des avantagess qu'autant que ce dernier diminue en lui la quantité superflue de l'exygène.

Mais, malgré ces désordres, qui surviennent quelquesois à notre machine, cependant la sagesse & l'économie prosonde de la nature ne sont point ici démenties. Tout en sormant l'homme de divers élémens, elle a voulu le munir de dissérens réservoirs propres à les contenir, asin d'empêcher les mauvais effets qui résulteraient de leur consusion. C'est ainsi que les dissérens composés qui ont lieu pendant la circulation du sang sont attirés par les vaisseaux propres à les contenir; tel que l'urine par la vessie, la bile qui se filtre par le moyen du soie pour aller tomber ensuite dans la vesscule du siel.

Indépendamment de ces phènomènes, qui se passent journellement dans notre machine, sans nous en douter, il en est d'autres qui ne méritent pas moins notre attention. Le dépérissement du corps, ou la décrépitude des êtres, ne reconnaît point d'autre cause que l'oxygène. Celui-ci, en vertu du pouvoir incompréhensible qu'il a de détruire l'orga-

mifati organ capal matiè

notre
fingul
corps,
tueufe
trop
rife l
C'eft
le tor

Si l pour se perfici d'exam gène i cet ag flance au mé pole co fouffer qui on cipe, co dépouil frappar

où l'on

en quelque organes du capables de marières nu nu que ce

urviennent
pendant la
nature ne
n formant
voulu le
pres à les
vais effets
C'est ainsi
lieu penattirés par
tel que
filtre par
er ensuite

é superflue

nes, qui se chine, sans s qui ne Le dépitude des cause que pouvoir re l'orga-

essation de tous les corps, oxide les divers organes du système, & les rend, par là, incapables de s'approprier ou de pomper les matières nutritives.

D'ailleurs, nos habitudes, nos habillemens, notre nourriture, notre breuvage, influent singulièrement sur l'état habituel de notre corps. L'usage immodéré des liqueurs spiritueuses, en introduisant dans le système une trop grande quantité de calorique, en savorite l'oxygénation, ou la rend plus rapide. C'est ainsi que l'intempérance précipite dans le tombeau des milliers de jeunes gens.

Si l'on doutait de ces vérités, il sussirait, pour s'en convaincre, de jeter un regard superficiel sur les objets qui nous environnent; d'examiner scrupuleusement l'action de l'oxygène sur tous les corps : & l'on verrait que cet agent souverain n'épargne aucune substance; car personne n'ignore qu'il fait perdre au métal son état métallique; qu'il décompose ou cotie promptement la plante qui a souffert une lacération; qu'il y a des terres qui ont une si grande affinité avec ce principe, que l'art n'est jamais parvenu à les en dépouiller. Un autre phénomène encore bien frappant, c'est que, dans un cas de syphilis, où l'on administre l'oxide de mercure par

friction, ce métal éprouve, dans le système, une vraie révivisitation; c'est-à-dire que l'oxygène, qui le porte à son état d'oxide, ayant une plus grande affinité avec les substances animales qu'il n'en a avec le mercure, celui-ci en est conséquemment dégagé, & sert du système dans son état métallique. Or il n'y a plus à s'étonner que le sujet qui se trouve dans pareil cas ne devienne bientôt un oxide plus ou moins parsait, & l'apparence décharnée du malade en est une preuve suffisante.

A ces vérités j'en ajouterai d'autres non moins remarquables. En effet, comment concevoir, sans admettre la combinaison intime de l'oxygène dans le système, la génération de la peste par la famine? Ce phénomène peut s'expliquer ainsi : le corps venant à manquer de nourriture pour remplacer les pertes continuelles auxquelles il est affujeti, présente à l'oxygène & au calorique les parties musculaires, qui, étant dénuées de graisse ou de substances huileuses, se décomposent & fe changent en acide septeux, ou septique, qui, ne rencontrant alors aucun agent pour contrebalancer sa malignité, produit la peste, accompagnée de toutes ses horreurs. Ainsi l'usage de la graisse dans le corps des animaux fert donc à prévenir & à empêcher leur S'il diffolution prochaine.

S impo d'ex maig inco jouif j'ai dura de r sieur les r tions jetis tenti temp celu

> plum Pour trop guif deve men cont

> > les

affai

n'au

fystême, dire que d'oxide, les fubmercure, gé, & fort e. Or il fe trouve un oxide e décharfuffisante. utres non nent conon intime génération hénomène venant à placer les ft affujeti, e les parde graisse mposent & septique, gent pour t la peste, irs. Ainsi s des aniêcher leur

S'il

S'il restait quelques doutes sur cette vérité importante, il tuffirait, pour s'en convaincre, d'examiner ce qui se passe dans un corps maigre, durant les chaleurs de l'été. Les personnes ainsi constituées se trouvent plus incommodées des chaleurs que celles qui jouissent d'un embonpoint : c'est un fait dont j'ai déjà éré moi-meme, deux fois, la victime, durant deux é és différens. Indépendamment de ma propre expérience, j'ai connu plusieurs pertonnes que, comme moi, ont souffert les mé nes incommodités. Oui, les transpirations copieutes auxquelles nous tommes affujetts, par les grandes chaleurs, affectent plus tentiblement l'homme maigre que celui d'un tempérament replet. C'est ainsi encore que celui qui relève de maiadie se trouve plutôt affaibli par les fatigues, qu'un autre qui n'aura pas passe à la même épreuve.

De là on peut voir pourquoi les lits de plumes font généralement mal-fains en été. Pourquoi les personnes faibles qui se livrent trop au sommeil sont presque toujours languissantes, & incapables de s'acquiter des devoirs de leur état; pourquoi les habillemens chauds accablent & épuisent, s'ils sont continués; pourquoi les chambres chaudes produitent toujours des effets pernicieux sur

les personnes délicates.

Mais ce n'est pas tout : il est des phênomènes encore plus importans, qui ne sauraient s'expliquer que sur un tel principe. Ces phénomènes, dont la vraie cause a toujours échappé aux recherches des plus habiles médecins, sont l'origine & la cause de la différence entre ces sièvres connues, par les nosologistes, sous les nons de Synocha, de Synochus, de Typhus mitior ou gravior, & de puerperalis, ainsi nommée parce qu'elle n'attaque que les accouchées.

Si l'on voulait se donner la peine de jeter un regard attentif sur la chaîne qui lie les operations de la nature, on appercevrait bientôt le petit nombre de ressorts qu'elle emploie dans les procédés. En effet, c'est une vérité constante, & dont la genéralité a été établie par les médecins, qu'une personne d'une bonne fanté aura, si elle a la sièvre, une Synocha; mais si, au contraire, c'est une pertonne délicate, elle aura une Synochus, ou Typhus mitior ou gravior, suivant le degré de santé dont elle aura joui auparavant. Or quelle est la cause de ces différences? Premièrement la personne en bonne santé éprouvera une Synocha parce que l'oxygène & le calorique, ayant une plus grande affinité avec les substances huileuses du corps ( carbone & hydrogène ) qu'ils n'en ont pour les parties musculaires ( septon ou azote,&c.) se combineront de présérence avec ces

**p**remiè tombe lution coup ( identite venons que le de car en est analog décomp & l'au tendens conden petite &c. pa fübstan zion de fente à le fep doiven débilite synochu. femble la véri que les

époque

maigre

qu'à u

phênoauraient les phééchappé ns, font ntre ces fous les s mitior nommée uchées. de jeter lie les t biermploie vérité établie bonne nocha ; e délimitior nt elle cause rsonne parce e plus ileuses s n'en on ou

ec ces

premières, qui empêcheront que le système ne tombe dans un état de débilité ou de dissolution prochaine. L'homme qui boit beaucoup de vin à son diner nous montre une identité de cause & d'esset à l'état que nous venons de décrire; car personne n'ignore que le vin est un composé, en grande partie, de carbone, d'hydrogène & de calorique : s'il en est ainsi, il doit aussi produire un état analogue à celui qui se maniteste durant la décomposition des graisses, puisque, dans l'un & l'autre cas, ce sont les mêmes é'émens qui tendent à s'échapper de notre système. Secondement, la personne délicate & d'une petite fanté éprouvera une synochus ou typtus, &c. parce que son corps, étant dépourvu de substances huiteuses pour contrebalancer l'acsion de l'oxygene & du calorique, ne piéfente à ceux-ci que ses parties musculaires (le septon, &c.) lesquelles, étant décomposées, doivent nécessairement constituer l'érat de débilité que l'on a désigné par les noms de synochus & de typhus. Les faits & l'expérience semblent se reunir pour fortifier & prouver la vérité de cette doctrine ; car nous savons que les jeunes gens d'environ 17 à 20 ans, époque de la vie où l'on est presque toujours maigre, sont plus sujets à la sièvre typhoïde qu'à une synochaïde. Les pauvres, qui se

trouvent en proje à tous les besoins corporels; font aussi proportionnellement plus soumis aux débilités typhoïdes. Je ne parlerai pas ici des suites malheureutes, mais que trop méritées, de l'exercice immodéré des pussions. Je p fferai sous silence les gémissemens & les regrets de celui qui s'est épuisé en d'injustes facrifices, consommés sur l'autel profane de l'Amour. Je mets aussi de côté ces douleurs aigues qui germèrent dans des repas fastueux. l'ajouterai seulement que les soldats, hommes destinés, par leur souverain, à supporter les fatigues & les horreurs de la guerre, sont encore plus sujets au typhus qu'à. toute autre fièvre, parce que des foldats sont rarement surchargés de graisse.

Quant à la fièvre puerpérale, qui survient généralement aux accouchées, on ne faurait douter non plus qu'elle ne provienne de ce que les femmes, durant leur grossesse, perdent, en général, presque toute leur graisse, ce qui les dispose, après leur accouchement, à éprouver une fièvre accompagnée d'une dépravation générale du système, ou, en d'autres termes, lorsque l'oxygène & le calorique viennent, par une cause quelconque, à s'accumuler dans le système des accouchées, ils se portent sur leurs parties musculaires, qui, étant décomposées, constituent une sièvre plus

ou n moin dans de Cl de N lièrer accou dans euren regar tielle. à plu natur dans plusie qui p pouva au fe Mais, pas n moine est vi cher des p plutô nous put a

explic

miain

existe:

corporels;
oumis aux
ai pas ici
trop mérieffions. Jo
ens & les
a d'injustes
l profane
côré ces
a des repas
e les toluverain, à
eurs de la
typhus qu'à
oldats sont

i furvient
ne faurait
nne de cu
, perdent,
le , ce qui
, à éproudépravan d'autres
calorique
, à s'accuées, ils fe
res, qui
,

ou moins maligne, en raison de la plus ou moins grande quantité de graisse qui le trouve dans le sistème. Les Memoires de l'Académie de Chirurgie de Paris, & particulièrement celui de M. Doulcet, à ce sujet, savorisent singulièrement cette théorie. On y trouve que les accouchées qui furent transportées, en 1780, dans l'hôpital destiné aux accouchemens, eurent la fièvre puerpérale, qui fut a ors regardée comme contagieuse ou pestilentielle. Cette etrange occurrence donna lieu à plusieurs conjectures sur l'origine & la nature de cette fièvre. Comme il se trouvait dans la faile du premier étage du bâtiment plusieurs blessés, on s'imagina que les miatmes qui pouvaient s'elever des bleffures de ces gens pouvaient produire cette fièvre dans une falle au second étage, où étaient ces femmes. Mais, ce qui est plaisant, c'est qu'on n'y fait pas mention que cette fièvre ait cauf le moindre ravage parmi ces blessés, Tant il est vrai que l'homme voulut toujours chercher dans le difficile & le merveilleux la caule des phénomènes qu'il ne pouvait comprendre, plutôt que d'avouer son ignorance! Ainsi nous conclurons que cette fièvre puerpérale put avoir lieu de la manière que nous l'avons expliqué ci - dessus, indépendamment miatmes putrides, vu l'incertitude de leur existence dans ces lieux.

D'ailleurs, quand je considère l'homme dans toute sa durée, je vois que l'oxygène, assisté du calorique, sait éprouver les plus grands changemens à sa machine. Les couches cylindriques que manifestent les os d'un vieillard, ap ès sa mort, prouvent que, durant sa vie, le principe acidissant s'est porté sur la base du phosphore, pour sormer de l'acide phosphorique, qui aura ensuite sormé un phosphorique, qui aura ensuite sormé un phosphoriques (\* qu'offrent les os de cette personne surchargée d'années. Telle est la cause pour laquelle les os d'un ensant sont plus tendres que ceux d'une vieille personne.

Les mêmes principes influent encore, d'une façon bien marquée, sur l'état du corps, dans toutes ses périodes. L'homme dont la machine s'augmente & s'accroît est peu ou point replet, parce que sa nourriture se trouve abforbée ou consommée par les différentes parties de son corps, qui s'étendent, se grossissent & se fortissent Son acmé, ou sa virilité, le présente dans toute sa beauté (si touresois on peut appeler beauté un amas de graisse) parce qu'alors son corps ne saurait être susceptible

de la cette remen Enfin & de ayant devien

fubitan Ainti gène, à détru de fa d est post chronic deveno notre d mons f l'oxygè. pour re marafm ne reco ces agei avec le corps, 1 aussi sou de la po eur coi

dans les

C'eit

<sup>(\*)</sup> La structure des os n'est pas, strictement parlant, stratifiée, parce que les canaux qui les traversent & les pénètrent en tous sens, doivent nécessairement leur communiquer une structure sibreuse. Par la même raison cette structure à lieu dans les plantes.

de la même consommation de matières, & que cette abondance de nourriture doit nécessairement favoriser la formation de la graisse, Enfin sa vieillesse est un état de dépérissement & de langueur, parce que ses divers organes, ayant subi à la longue une vraie oxidation, deviennent par là incapables de s'affimiler les substances nutritives.

Ainfi tout concourt à prouver que l'oxygène, aidé du calorique, se combine & tend à détruire le corps humain à chaque instant de sa durée. C'est sur ce principe qu'il nous est possible de rendre raison des maladies chroniques & langoureuses auxquelles nous devenons sujets vers l'approche redoutable de notre dissolution. En effet, lorsque les poulmons se dissolvent & se décomposent, c'est à l'oxygène & au calorique qu'il faut recourir pour rendre compte de ce phénomène. Le marasme, accompagné de tous ses désordres, ne reconnaît point d'autre cause. Mais, si ces agens destructeurs, dans leur combination avec les différentes bases acidifiables du corps, ne produisent pas toujours une mort aussi soudaine, comme il arrive dans le cas de la peste produite par la famine, c'est que eur combinaison se fait lentement, comme dans les cas que nous venons de mentionner.

C'est une vérité très-fingulière, mais con-

ctement pares traversent écessairement Par la mêmeantes.

omme dans

gène, affilté

us grands

uches cy-

vieillard.

nt fa vie.

ur la base

cide phos-

un phos-

es couches

de cette

elle est la

enfant sont

personne.

ore, d'une

corps, dans

la machine

point re-

rouve ab-

rentes par-

groffiffent

virilité, le

urefois on

aisse ) parce

*fusceptible* 

séquente avec les principes que nous avons aujourdhui de la physique. Car je suppose qu'un homme soit six jours sans prendre au. cune nourriture ; qu'arrivera-t-il pendant ce tems? Sans doute son corps sera décomposé, Premièrement sa graisse se fondra, parce que l'oxygène, ayant une plus grande affinité avec le carbone & l'hydrogène qu'il n'en a avec le fepton, s'emparera de ces deux principes; enfuite il attaquera le septon ou les parties musculaires, qui, étant décomposées à leur tour, produiront la mort ou la ceffation des mouvemens spontanés du corps, si le procédé est continué. Ainsi c'est une loi constante, & qui s'exerce sur tous les êtres de la création : la mort est le tribut que nous rendons au réservoir universel des élémens de la nature, envers lequel notre existence nous avait endetté.

Enfin tout semble attester cette vérité, aussi ancienne & aussi permanente que l'espèce vivante elle-même. Le règne végétal donne les plus grandes preuves de sa subordination à l'oxygène & au calorique. La rouille que les grains & les moissons éprouvent vers leur maturité ne saurait être qu'une vraie oxidation, & leur tige, devenant un pur oxide, n'est plus propre à transmettre les sucs nourriciers à l'épi. Indépen

is In fit to fest it quoi ait cour En cour l'org mêm pidei

notre font calor que, corps

les fi

les abi

<sup>(\*)</sup>cette
qu'un
la pro
d'égar
ou art
le gra
le fyf
de ce
dire c

perfuppose
prendre au
pendant ce
décomposé.
parce que
nde affinité
qu'il n'en a
deux prinpton ou les
composées à
la cessation
corps, si le
une loi conles êtres de

vérité, auffi l'espèce vigétal donne ubordination rouille que ent vers leur vraie oxidapur oxide, es sucs nour-

ut que nous

des élémens

re existence

Indépen

Indépendamment de ce qui vient d'être dit, si tout le monde admet que les êtres organifés sont décomposés, dès qu'il sont privés de la vie, par l'oxygène, aidé du calorique, pourquoi refuser de croire que ce phénomène ait lieu même de leur vivant, si tout concourt à nous en donner des pieuves palpables?
En outre, comment concevoir qu'il y ait des époques dans la vie où l'oxygène existe en moindre quantité dans le système, vu que l'organe qui l'absorbe agit toujours dans la même proportion, sinon quelquesois plus rapidement, comme dans les exercices violens, les sièvres, &c ? (\*)

Nous conclurons cette se ction en disant que notre vieillesse, & la mort qui la termine, sont l'auvre qu'opèrent l'axygène & le calorique durant le cours de nos années; que, lorsque la charpente admirable de notre corps est démantibulée, par l'influence continuelle qu'exercent sur lui ces principes sou-

<sup>(\*)</sup> Il y a pourtant quelques exceptions à faire à cette règle générale. La nature. & l'art ( qui n'est qu'un chétif imitateur de la première ) penvent changer la proportion de l'oxygène & du calorique à beaucoup d'égards, Les évacuations fanguines, soit naturelles ou artificielles, en diminuant la masse du calorique dans le grand réservoir de l'oxygène & du calorique dans le système, doivent diminuer la quantité ou la somme de ces principes ; & c'est en ce sens que l'on peut dire que le système est désoxygéné. Mais cette diminution ne peut être que momentanée, puisque l'organe qui les absorbe répare les pertes continuelles qui s'en sont.

verains, nous retournons à la source qui nous donna l'existence. En vain serions-nous des efforts pour nous soustraire à la loi qui exige de nous ce tribut. Des chûtes cruelles & réit rées ne nous ont que trop avertis de la solie de cette entreprise. Un fort inéxorable ne saurait se laisser sléchir par nos prières. Ainsi, sans avoir égard aux vices & aux accidens qui abrègent les jours de l'homme, sa nature lui permet d'occuper un certain espace dans le tems qui ne comprend point de bornes.

## SECTION II.

De l'Influence de l'oxygène et du calorique dans le phénomène de la vie.

Dans la section précédente nous avons confidéré l'oxygène, conjointement avec le calorique, comme détruisant & renversant l'économie végétale & animale. Nous allons tâcher de faire voir combien la vie est étroitement liée avec ces principes, qui jouent un si grand rôle dans la nature.

Long-tems avant les belles découvertes de Priestley, de Lavoisier & de plusieurs autres auteurs célèbres, sur l'effet de l'air vital dans l'économie animale, on savait qu'en introduisant de l'air atmosphérique, avec un sousset, dans les poulmons des animaux dont le thorax enle viv rev ( H

exp dan un que

**d**an L

ent org por aur

mai

auf

fera

la f part rétu plar orga proj réfu

&c. lequ qui par qui nous
-nous des
qui exige
cruelles &
crtis de la
inéxorable
es prières.
Es aux achomme, sa
cain espace
de bornes.

orique dans

ec le calofant l'écoons tâcher troitement un si grand

uvertes de urs autres vital dans introduiin foufflet, at le thorax & l'abdomen étaient ouveits, & les entrailles enlevées, excepté le cœur & les poulmons, vivaient plusieurs heures après. On tesait aussi revivre des poulets, après les avoir étranglés. (Histoire de la Société Royale de Londres)

Quelque difficile que le résultat de ces expériences nous paraisse à expliquer, cependant je vais hazarder quelques réflexions sur un sujet aussi compliqué, dans la persuasion que l'on me pardonnera volontiers, si j'erre dans un chemin où tout le monde se perd,

La vie, dans un être organisé (\*) paraît consister dans un jeu d'affinités qui a lieu entre les divers élémens qui composent ses organes : de sorte que celui qui serait transporté à l'instant dans un endroit où il n'y aurait point doxygène ni de calorique, les matières élémentaires qui le composent prenant aussité leur équilibre ou un état de repos, serait conséquemment privé de cette manière

<sup>(\*)</sup> Par être organise, nous entendons non-seulement la symétrie, l'ordre, l'arrangement particuliers de ses parties, mais encore le mouvement spontané qui doit résulter de cette combinaison. Ainsi, un cadavre, une plante qui cesse de végéter, ne seraient plus des êrres organisés, suivant notre définition. La vie n'est, à proprement parler, que le mouvement fnontané qui résulte de la man ère d'être d'un animal, d'une plante, &c. en sorte que la vie n'est qu'un mot abstrait, sous lequel nous voulons rensermer toutes les opérations qui se passent pour animer un être d'une formatiou particulière:

d'êrre que nous appelons vivre. Mais, comme un tel lieu ne faurait exister dans la nature, & que le calorique, qui pénètre également toute matière, exerce constamment sur tous les corps une force qui tend à en éloigner les molécules, il s'ensuit que rien dans la nature ne jouit d'un repos absolu. En outre la décomposition des corps ne pourrait avoir lieu, si l'oxygène n'avait pas aussi une tendance ou un apposit continuel à se combiner avec leurs parties élémentaires, telles que le carbone, l'hydrogène, le septon, &c.

Ainsi, lorsqu'après avoir étranglé un poulet je le fais revivre, en introduisant dans ses poulmons de l'air atmosphérique, au moyen d'un foufflet, cet air introduit d'abord, par 12 décomposition, dans cette machine éteinte, une nouvelle quantité de calorique, qui, en disposant les différentes bates acidifiables, telles que le carbone, l'hydrogène, &c. à se combiner avec l'oxygène, enlève, par là, la trop grande quantité de ces bases, qui, étant retenues ou trop abondantes, doivent nécessairement donner la mort au poulet. Sur ce principe la cause finale des différentes sécrétions & excrétions qui ont lieu dans l'économie animale, nous devient très-connue, même principe il nous est très-facile de comprendre pourquoi les gaz carboneux, septeux,

hydrofuppo entre contribus for tofible.

posent Si c je den

avec to

s'opérer

<sup>(\*)</sup> la comb qu'un que la qu'elle folide, même de l'hyde mob ne faur Mais, de l'ox de l'aci fité d'u fité d'u

s, comme hydrogéneux, sulphureux, &c. ne sauraient la nature. suppor er la vie, puisqu'ils ont peu d'attraction également entre eux à une chaude température ; qu'au fur tous contraire leur attraction pour l'oxygène augéloigner mente à mesure que la température à laquelle ns la nails sont exposés devient plus chaude, & qu'en En outre conséquence cette loi est bien calculée pour rait avoir débarraffer l'animal qui respire de la trop grande quantité de ces bases, qui, ne pouune tencombiner vant à cette température se combiner avez fin tout, lui deviendrait certainement nuies que le fible. (\*) Ainfi la vie ou la fanté dans un poulet je ê re animé, consiste donc dans la juste b . lance d'action entre les principes qui le com-

posent.

Si c. tre thé rie n'avait aucun fondement, je demanderais pourquoi l'exercice des fonc-

ies poulyen d'un ar ia déinte, une , en difles, telles

i, la trop ant reteécessairece prin-

fe com-

fécrétions économie Sur le

de comfepteux,

<sup>(\*)</sup> On pourra se faire une idée bien exacte de la combustion & de la respiration, en résléchissant qu'un tout composé de carbone & d'hydrogène, tel que la graisse, fetant abstraction à toute autre substance qu'elle pourrait contenir, peut devenir alternativement folide, tiquide, gaz. fans éprouver une décomposition, même fi l'on y mettait en contact du carbonne & de l'hydrogère, parce qu'il y aurait une homogénéité de molécules. De là on voit pourquoi ces élémens ne sauraient servir à la combustion & à la respiration. Mais, si au lieu de ces élémens on v met en contact de l'oxygère, il s'y fera auffitît une décomposition, c'est à-dire qu'au lieu de graisse on aura de l'eau & de l'acide carboneux ou carbonique. De là la nécessité d'un élément qui ait une tendance à se combiner avec tous les élémens de la nature, pour qu'il puisse s'opérer des changemens dans les corps.

tions vitales & naturelles est si effentiel à la vie; car, si l'on veut analyten le sens des fonctions vitales & naturelles, on verta qu'elles ne confiftent que dans un changement continuel de matiè es qui a lieu dans le système, En effet, l'oxygène est-il capable d'autre cho e, que de s'emparer des bates acidiflables, & de nous en débarrasser, en forme d'axide, &c. par les différens vaisseaux excrétoires? La tusfocation est une grande preuve de ce que j'avance ici. Ce phénomène n'a lieu, que parce que, l'aspiration étant arrêtée, le gaz carboneux, &c, qui tend à s'envoler de nos poulmons, y est retenu, & qu'étant incapable, à cette température, de se combiner avec notre tout, il doit nécessairement devenir superflu & par conséquent nuisible. Ainsi l'aspiration est donc l'organe immédiat qui doit prendre une quantité d'air capable d'opérer un changement falutaire en nous; & l'évolution constante du gaz carboneux par l'expiration, en est une preuve convaincante. Si l'on me demande la cause d'un changement continuel dans les mêmes élémens de notre machine, je répondrai qu'il est nécessaire & essentiel, parce que, comme nous l'avons déjà dit, le carbone, l'hydrogène, le septon, &c. ne sauraient se combiner ensemble dans leur état de gaz, au moins que difficilemer fans c & qu est 1'

Ce Patm. avec quelle tité e déjà plutôt on p à une mal o diffici rentre ferait Poxy: repou anima fomm bable de l' partie facili que l

> anima No

sentiel à la le sens des erra qu'elles nent contile système. le d'autre ales acidien formé iffeaux exinde preuve nomène n'a tant arrêtée, à s'envolet & qu'étant e se combicessairement nt nuisible. e immédiat air capable en nous; carboneux e convaincause d'un mêmes élédrai qu'il est comme nous

drogène, le

er ensemble

que diffici-

lement; qu'ils ne peuvent nous être bienfefans que dans leur état de fixité & de folidité, & que l'agent propre à changer leur nature est l'oxygène; & c'est ainsi que l'hydrogène combiné avec l'oxygène devient eau, &c.

Cependant, quoique la partie septeuse de l'atmosphère ne se combine que difficilement avec notre tout, à la température dans laquelle nous vivons, & que d'ailleurs la quantité que nous en prenons avec nos alimens est déjà suffisante pour suppléer aux pertes, ou plutôt à la confommation qu'en fait le système, on peut conjecturer qu'elle s'y combinerait à une température plus froide, & dans un animal qui serait privé de nourriture. Car la difficulté qu'éprouve le septon ou azote pour rentrer dans le système par les poulmons ne ferait pas plus grande que celle qu'éprouve l'oxygène, si ce n'était que le calorique en repousse continuellement les efforts. Ainsi les animaux qui passent l'hiver dans un état de fommeil & d'engourdissement reçoivent probablement, par la respiration, la partie septeuse de l'atmosphère, qui leur fert, en grande partie, de nourriture, parce qu'alors le froid facilite sa fixation, & c'est sur ce principe que l'on peut rendre compte de la vie des animaux durant les hivers.

Nous avons vu jusqu'ici que la présence

de l'oxygène dans le système était effentielle à l'acte de la vie; nous allons voir actuellement le rôle que joue le calorique dans ce phonomène important.

Nous avons dit plus haut que le calorique exerce une force continuelle sur les molécules des corp, qui leur donne une tendance à se combiner chimiquement. Cette vérité devient sensible, lorsqu'un animal est exposé à un degré de troid capable de lui donner la mort. Cet effet singulier est dû sans doute à l'absence du calorique dans le système, ou en d'autres termes, le calorique, ne favorisant plus la combinaison de l'oxygène avec les différentes bases acidifiables, le corps doit contéquemment mourir, parce que tout devient folide, ou, ce qui revient au même, parce qu'il ne s'y exerce plus de combinaison chimique entre les élémens qui le composent. Mais si, par une douce chaleur, vous disposez les parties élémentaires à agir chimiquement les unes sur les autres, le procédé chimique reprend son cours, & vous réanimez l'animal.

Quelque soit l'opinion que l'on adopte sur cette théorie, on ne saurait s'empêcher d'avouer qu'elle est sondée sur des faits bien frappants. Les animaux qui passent les hivers dans un état qui approche plus de la mort

que

que pas a s'acq revie fon e n'épr & de les p mouv nourr ne de vemes qu'un

du ca

L'h
de la 0
"" Or
la pou
fes na
fait e
allégo
vérité
conna
méthé
fiée (
voir
bien
moder

nos pr

que de la vie, démontrent bien qu'ils n'ont pas affez de chaleur pour que leurs organes s'acquittent de leurs fonctions; ou, ce qui revient au même, pour que l'oxygène exerce fon empire su ces corps organisés. Les plantes n'éprouvent s'alternative apparente de la mort & de la vie que parce que les froids des hivers les privent de la chaleur qui seule met en mouvement les élemens qui leur servent de nourriture. Pour former l'univers, Descartes ne demandait que de la mat ère & du mouvement. Pour donner la vie, je ne demande qu'une machine organisée, de l'oxygène & du calorique.

L'historien sacré rapporte, au chapître II de la Genèse, v. vij, ces paroles mémorables: "Or l'Eternel Dieu avait sormé l'homme de la poudre de la terre, & il avait soussé dans ses narrines une respiration; & l'homme sut fait en ame vivante." On dirait que cette allégorie sublime n'était que l'expression d'une vérité philosophique, qui n'a pas échappé à la connaissance des payens. La fable de Prométhée, qui n'est que la providence personissée (voyez l'étymologie grecque) nous fait voir combien les anciens avaient des idées bien plus justes de la saine physique que les modernes. Comme nous l'avons dit ailleurs, nos préjugés étoussent en nous la voix de la

que

t effentielle

r actuelle-

ue dans ce

e calorique

les molé-

ne tendance

ette vérité

est exposé

donner la

fans doute

vítême, ou

ne favori-

vgène avec

corps doit

out devient

me, parce

naifon chi-

composent.

us disposez

miquement

chimique

z l'animal.

adopte fur.

êcher d'a-

faits bien

les hivers

e la mort

nature, pour nous livrer à des chimères que des tiècles peuvent à peine déraciner de notre

esprit.

Mais ici la faiblesse de mon entendement m'arrête; mes faibles regards ne peuvent plus supporter le billant spectacle de tant de merveilles. La main incréée & toute puisfante qui burina dans le tems les superbes tableaux qui font la décoration majestueuse de cet univers, est résolue de ne jamais dévoiler à l'homme des secrets qui érigent & cimentent son trône de gloire. L'Etre Immenie, Infini, qui anime, pénètre & gouverne des mondes sans nombre, a voulu se faire reconnaître pour le grand architecte, en limitant dans des bornes étroites la capacité de notre génie. Il veut que notre faiblesse implore & rende hommage à sa toute-puis-Jance : il prétend que notre esprit, sujet à l'erreur & aux égaremens, reconnaisse en lui une intelligence toujours éclairée par le flambeau de sa sagesse. O être des êtres, auguste fouverain d'un vaste univers, toi dont les regards ne furent jamais obscurcis par les ténèbres de la nuit, permet que je me prosterne humblement devant ta majeste suprême, & que je te rende de justes hommages. Pardonne si j'ai voulu sonder l'ordre admirable qui regne dans la nature, ton chef-d'œuvre.

Je facu infineach parfs

N quoi & à c croy l'effe avec quai anim toute ra: He penf fance le ca notre neif donn tant befo

agir,

mères que er de notre

ntendement e peuvent de tant de toute puises superbes majestueuse jamais déérigent & L'Etre e. re & goua voulu se architecte, es la capatre faiblesse toute-puisrit, fujet à naisse en lui par le flamres, auguste oi dont les cis par les e me prosste suprême, nages. Pare admirable

ef-d'œuvre.

Je sens & reconnais l'impuiss nce de mes facultés intellectuelles. Toi seule, ô puissance infinie, peut lever le voile impénetrable qui eache aux yeux de ta créature le mécanitme parfait qui fait mouvoir perpétuellement la masse énorme de l'univers.

Nous conclurons ce chapître, en difant que, quoique l'air vital tende à détruire fourdement & à chaque instant l'économie animale, nous croyons, d'après les expériences, que la vie est l'effet de l'opération de cet air conjointement avec le calorique, dans un corps organisé; &, quoique le cerveau, dans l'homme & les autres animaux, soit le siège où viennent se concent er toutes les sensations, au moyen des ners qui para: Ment se mouvoir par leur propre énergie, nous pensons encore qu'ils of èrent & tirent leur puissance de la cause générale, savoir, l'air vital & le calorique, comme tous les autres organes de notre corps. En vain voudrait-on supposer aux neif un fluide particulier, con les remplit & leur donne le mouvement. Ne vaudrait-il pas autant dire que les fibres musculaires ont aussi besoin d'être remplies d'un certain fluide pour agir, se contracter, se dilater, se mouvoir.

## CHAPITRE II.

DE LA TRANSPIRATION INSENSIBLE,

SECTION I.

De la cause et de la formation de la transpiration insensible : de la formation de la semence : du dévelopement du fætus.

Dans le chapître précédent nous avons confidéré l'oxygène & le calorique comme les agens qui jouent le plus grand rôle dans l'économie animale & le phénomène de la vie; nous allons actuellement les voir, conjointement avec l'hydrogène, comme formant la transpiration insensible dans le corps humain.

Depuis les belles expériences de MM. Lavoisier, Meusnier, Cavendish, &c. sur la composition & décomposition de l'eau, la médecine a sagement appliqué cette grande découverte à la formation de la transpiration insensible dans le corps humain. Cependant il me semble qu'à ma connaissance, elle ne s'est expliquée que d'une manière vague & peu satisfesante sur une si belle théorie. On s'est contenté de dire seulement que la sueur, ou la transpiration insensible, provenait de la combinaison de l'oxygène & de l'hydrogène, sans expliquer comment un phénomène si intéressant pouvait s'opérer & avoir lieu.

Caver miftes paffer conties e procalori é ectri l'agen l'hydr forme fe tie une at rons e

P. cone preuve entre l on ne de fe acidifi fon ca dis qu Or ce

ouvra

Mai

<sup>(\*)</sup> montré laissait vol. 3

ENSIBLE.

transpira-

avons con-

comme les

rôle dans

de la vie; conjointe-

ormant la

s humain.

MM. La-

ir la com-

médecine

insensible me semble

expliquée

fatisfe fante

l contenté

combinaigène, fans

si intéres-

etus.

Suivant les expériences de MM. Lavoisser, Cavendish & plusieurs autres célèbres chimises, on peut former de l'eau en sesant passer l'étincelle électrique dans un vase qui contient de l'oxygène & de l'hydrogène. Par ce procé é on obtient de l'eau, parce que le calorique que laisse échapper l'étincelle (\*) é ectrique dans son passage par le vase, est l'agent qui dispose & détermine l'oxygène & l'hydrogène à se combiner chimiquement pour former de l'eau. Cette idée, qui n'a pas é é se tie ou dévelopée par les chimistes, mérite une attention particulière, comme nous tâcherns de le faire voir dans la suite de cet ouvrage.

Mais la formation de la transpiration dans l' conomie animale, nous offre une grande pieuve que le calorique est le lien d'union entre l'oxygène & l'hydrogène. Car si, comme on ne saurait en douter, l'oxygène est forcé de se combiner chimiquement avec les bases acidistables, lorsqu'il rentre dans le système, son calorique latent se met en liberté, tandis qu'il se joint & se combine avec ces bases. Or ce surcroît de calorique libre dispose l'hy-

<sup>(\*)</sup> Voyez ma théorie des explosions, où j'ai démontré la facilité avec laquelle l'étincelle élétrique la selaiffait échaper son calorique. (Medical Repository, vol. 3 p. 262.)

drogène à s'emparer aussi d'une portion de l'oxygène, qui sorme de l'eau, & qui s'chappe du système en forme de sueur, ou de transpiration insensible. (\*) Car, sans cette sage précaution de la nature, l'homme & les animaux ne pourraient vivre long-tems, parce que l'oxygène & le calorique, venant à s'accumuler dans le système, leur donneraient nécessairement la mort; & que c'est aussi un moyen d'égaliser l'action des divers élémens l'un sur l'autre, puisque le calorique, qui est le seul agent capable d'opérer un bouleversement dans une machine organisée, sort sous une forme latente, état où il ne saurait être nuisible.

Cette théorie est bien opposée à celle de M Darwin, qui suppose que la chaleur animale provient, en grande partie, de la sormation des divers sluides par les dissérentes glandes du système, telles que celles de la peau, &c. Cette idée, si je ne me trompe, est sans doute bien peu philosophique; car tout le monde sait que les sluides contiennent une plus ou moins grande quantité de chaleur latente, & que par consé uent les sluides qui

forter empo bien foin il fe La de l'i

La
de l'
que j
fueur
exterr
la fue
génér
qui s'
ou pl
accélé
la qu
dans
le cal
propor
vation

De nombinotre le fro caloricipe.

collig

rer &

<sup>(\*)</sup> Suivant M. Abernethy, il paraît que les substances qui s'échappent du corps par la transpiration insensible sont composées d'eau & de gaz, azoteux & carboneux. (Surgical and Philosophical Essays, part. II.)

portion de it s'chappe de transpicette sage & les anicems, parce nant à s'acdonneraient cest aussi un ers élémens que, qui est bouleversee, sort sous saurait être

e à celle de chaleur ani, de la fordifférentes celles de la e trompe, est e ; car tour tiennent une de chaleur s suides qui

fortent du corps, ou qui s'y forment, doivent emporter avec eux du calorique, ce qui est bien loin d'en donner. Mais nous aurons ) soin d'examiner dans la suite le fait sur lequel il se sonde. (Voyez Zoonomia, vol. 1.)

La part qu'a le calorique dans la formation de l'eau devient encore plus démontrée, lorsque j'observe les divers phonomènes de la sueur. Tout le monde sait que les chaleurs externes & les fatigues augmentent beaucoup la sueur dans l'homme & les animaux en général. En effet la transpiration de l'homme qui s'exerce fortement devient plus rapide, ou plus abondante, en vertu du mouvement accéléré du système musculaire, qui fait que la quantité der atmosphérique, décomposé dans un tems donné, est plus grande ; que le calorique augmente aussi dans la même proportion, & que par consequent la transvation insensible doit nécessairement s'acce. érer & s'augmenter.

De là il nous est facile d'expliquer un grand nombre de phénomènes qui se passent dans notre machine. Les diarrhées produites par le froid, ou qui surviennent après une sièvre, sont dues à la rétention de l'oxygène & du calorique dans le système. Sur le même principe, la cause des sueurs & des diarrhées colliquatives, dans la phthisse, la sièvre hétique,

que les suba transpiration gaz, azoteux & ays, part. II.)

&c. devient fort intelligible. Il est encore aité de voir pourquoi les substances qui contiennent beaucoup de calorique accélèrent & augmentent la transpiration. Les liqueurs fortes, par exemple, n'accélèrent les sécrétions prinaires que par le calorique qui s'en dégage, & forme cette abondance d'urine qui se décharge après en avoir bu.

Mais, pour mieux faire comprendre mes idées sur la formation de la transpiration iniensible, & sur l'augmentation des urines après avoir bu certaines liqueurs spiritueuses, je crois devoir rapporter ici la circonstance principale qui m'a conduit à cette théorie. En voyageant, l'é.é dernier, dans la campagne, je m'arrêtai, sur mon chemin, à une auberge où je pris, contre ma coutume, un petit verre de liqueur (composition d'eau-de-vie & de jus de framboises ) avec un biscuit à l'eau, Immédiatement après, je me remis en marche pour achever ma route. Mais je ne fus pas peu surpris de me voir obligé, d'uriner cinq ou six sois dans l'espace d'environ 20 minutes, & très-abondamment chaque sois. Frappé de ce phénomène, je cherchai aussitôt quelle en pouvait être la cause. La pâteur de l'urine que je rendais, ou plutôt sa parsaite ressemblance avec l'eau, la composition chimique

de la

de

dar

87,

clu

prit

cale

le f

que

stan

1'hy

cett

pro

pide

que

leur

térie

fon

fort

feau

lorie

la t

tion

n'est

 $\cdot : Q$ 

abfo

nom

le fi

qui

feau:

est encore es qui conccélèrent & es liqueurs s fécrétions l'en dégage, qui se dé-

rendre mes
piration inurines après
afes, je crois
principale
En voya-

mpagne, je auberge où petit verre e-vie & de uit à l'eau, s en marche e ne fus pas uriner cinq 20 minutes,

Frappé de it quelle en r de l'urine faite ressemon chimique de la

de la liqueur que j'avais bue, tout se retraça dans mon imagination en moins d'une minute s &, sans hesiter un instant, j'en tirai la conclusion suivante : 1° que la liqueur que j'avais prise s'était d'abord décomposée ; 2º que son calorique, étant devenu libre, avait monté le système à une plus chaude température; 3° que cé surcroît de chaleur avait presque instantanément forcé l'oxygène à se combiner avec l'hydrogène, & avait formé de cette manière cette surabondance d'urine. Ce qui détermina probablement cette quantife de liqueur limpide à s'échapper plu ô par les voies urinaires que par la transpiration, c'est que cetre chaleur, ayant été d'abord plus sensible dans l'intérieur du corps, aura contéquemment produit son effet sur cette partie, & occasionne la fortie de la composition aqueuse par les vaisfeaux les plus près. C'est ainsi en ore que, loriqu'on prend un bain chaud, la fueur, ou la transpiration qui se forme par l'application de cette chaleur externe & superficielle, n'est sensible qu'à la peau.

Quant au mouvement retrograde du système absorbant, je suis porté à croire que ce phénomène n'est pas si fréquent que M. Darwin le suppose. Indépendamment de la difficulté qui existe pour prouver que l'action des vais-seaux absorbans rétrograde, cette doctrine

devient d'autant plus douteuse & problématique, qu'il fonde la plupart de ses argumens fur les phénomènes que nous venons d'expliquer, d'après la théorie sur la formation de l'eau. Dins l'hypothèse que le mouvement des vaisseaux absorbans pourrait se rétrograder, il est évident que ces vaisseaux ne sauraient prendre ou transmettre plus de fluide qu'il n'en existe. Si les urines, la transpiration & autres liqueurs excrémentitielles, ne se formaient pas par le moyen du calorique, je demannderais comment un petit verre de liqueur peut faire rendre à une personne, par les voies urinaires, d'une manière instantanée, environ un demi-gallon de fluide. Cependant il est fort probable que, lorsque la transpiration se forme en quantité & d'une manière foudaine, le mouvement des vaisseaux destinés à la transmettre s'accélère & agit avec une nouvelle énergie.

Il n'est pas surprenant que l'on n'ait jamais bien compris l'ensemble du système absorbant, puisque cette connaissance suppose celle de la formation de l'eau, de la transpiration insensible, &c. Ainsi, quand M. Beddoes nous dit que la phthisse (\*) est due à l'action des absorbans qui se diminue, & à celle des exhal vag nor les n'e occ de

ton cue

> eni ten fan é'a

à l' coi la

n e

ce cha reje

la d flan qui circ

poli fe

mei

<sup>(\*)</sup> Voyez Beddoes, Sur la confomption, publié en '99.

argumens ns d'exformation mouveait se ré-Meaux ne s de fluide transpiraielles, ne calorique, verre de sonne, par istantanée, Cependant transpirae manière aux destiagit avec

robléma-

absorbant, e celle de iration indoes nous 'action des le des ex-

publié en '99.

halans qui s'augmente, il avance une affertion vague, qui, loin de nous éclairer sur ce phénomène important, ne fait que nous jeter dans les ténèbres. Nous concevons que la phthisie n'est qu'une décomposition des poulmons, occasionnée par les deux agens teuls capables de produire cet effet. Pour se mettre à la portée de tout le monde, nous nous fervirons d'un exemple journalier, mais qui n'attire cue l'attention de l'homme qui pense. Une Jomme qui se pourrit, se gare, & disparaît ensuite à l'exposition de l'air, à une certaine rempérature, n'est que la résolution de sa subs'ance en ses parties élémentaires, ou en c'autres termes, en différens gaz. Pareillen ens les poulmons, après avoir été exposés à l'influence de l'oxygène & du calorique, coivent en subir les effets. En conséquence la masse des fluides doit s'augmenter dans ce foyer, c'est-à-dire que le mucus, ou crachats purulens, qui s'en exhalent, & que l'on rejette par la toux, n'est que le résultat de la décomposition & recomposition de la substance des poulmons, & peut être des fluides qui sont sorcés d'y passer dans le cours de la circulation. J'ai dit décomposition & recomposition, parce que les poulmons ne sauraient se décomposer sans que l'équilibre des éémens qui les constituent soit rompu; &, comme

ils y sont dans un état de pureté, ou sans mêlange, il faut une recomposition pour qu'il s'y forme l'eau, le mucus, &c. qui s'en échappent.

Cela posé, il s'ensuit que, lorsque la composition & la recomposition des matières ne se font pas dans la même proportion, il doit en résulter une accumulation momentanée d'oxygène & de calorique, qui ne se dissipe que lorsque l'équilibre tend à se rétablir, ce qui constitue les crachats purulens, la fièvre hétique, &c. de'là on verra facilement que, soit que la consomption soit déjà formée, ou qu'elle ne soit que menaçante, le grand art consitte à maintenir la balance entre les sécrétions, ou plutôt faire qu'elles se forment proportionellement à la fomme des métériaux, qui deviennent libres & servent à leur composition. Ainsi la difficulté qui existe dans la cure de la phthisie ne provient pas d'un défaut d'énergie dans les vaisseaux absorbans ou exhalans, ou de ce que l'action des premiers est diminuée, & que celle des derniers est augmentée, mais bien de la formation & du balancement des fluides qu'ils doivent prendre ou transmettre. Nous aurons encore occasion. dans la suite, de parler de l'effet de certains remèdes employés dans le traitement de cette maladie. (\*)

A to mation Phomn un fait cette t Prieftle tranipi frappée Or que l'oxyge lange o Pourqu entièrei rlantes d'eau ? rature . expolée

combin

<sup>(\*)</sup> Je dois rendre justice à M. Beddoes, qui, le

premier, a une fu on fera donne di paffe fou jouer le pal qui fi qui confi

<sup>(\*) (</sup> par la tr transpiren l'arome, tionnée à la chalcui nuit.

A tout ce qui vient d'être dit sur la formation de la transpiration intensible dans l'homme & les animaux, j'ajouterai encore un fait bien propre à répandre du jour sur cette théorie. Suivant les expériences de MM. Priestley, Ingenhoutz & Sennebier, les plantes transpirent de l'air, vital, quand elles sont frappées par les rayons directs du soleil. (\*) Or quelle peut être la cause qui détermine l'oxygène à fortir des plantes, sans autre mêlange que sa base, le calorique & la lumière? Pourquoi arrive-t il qu'il ne se combine pas entièrement avec la partie hydrogéneuse des plantes pour s'en dégager ensuite sous la forme d'eau ? C'est, sans doute, parce que la température à laquelle les plantes sont généralement exposées est trop froide pour qu'il y ait une combination chimique entre l'hydrogène &

bforbans des prederniers ation &

ou sans

ur qu'il

compo-

es ne fe

il doit

ientanée

e diffipe

blir, ce a fièvre

nt que,

mée, ou

rand art

forment étériaux

ur com-

derniers ation & prendre occasion, certains

s, qui, le

de cette

premier, a fuggéré l'idée que la confomption était due à une furabondance d'oxygène dans le système; mais on fera à nême de juger combien l'explication qu'il donne de ce phénomène est incompétente, puisqu'il passe fous filence l'esset du calorique, qui parait y jouer le plus grand rôle, comme étant l'agent principal qui fait combiner & décomposer les divers élémens qui constituent l'ensemble du système.

<sup>(\*)</sup> Outre l'air vital qui s'échappe des plantes par la transpiration, M. Guettard a observé qu'elles transpirent une vapeur aqueuse, qui sert de véhicule à l'arome, & que cette excrétion est toujours proportionnée à l'intensité de la lumière & non à celle de la chalcur; ce qui la rend presque nulle pendant la nuit.

la totalité de l'air vital, pour ne former qu'une transpiration aqueuse dans les plantes comme chez les animaux.

De cet objet je tourne ma vue sur un autre non moins intéressant; c'est la formation de la semence dans l'homme. Je regrette de ne pouvoir écrire sur ce sujet sans, peut-être, me mettre dans le cas de blesser la pudeur; mais, comme la connaissance des causes physiques peut toujours influer en bien sur le bonheur de l'espèce humaine, je me slatte d'être absons, au tribunal de la philosophie, de toutes les licences que je pourrai prendre à cet égard.

Frappé de l'idée que la semence animale était un oxide qui se formait, comme l'eau, à la saveur du calorique, je sis l'expérience suivante, pour m'assurer d'abord que c'était un oxide. Ayant choisi deux petits morceaux de drap sin d'une couleur rougeâtre, & en ayant trempé l'un dans de l'eau & l'autre dans de la semence humaine, je m'apperçus, environ dix heures après les avoir mis secher, qu'ils avaient changé leur couleur en une plus rouge & plus brillante. Or il est aisé de voir, dans cette expérience, que le changement de couleur, dans les deux cas, est dû à l'opération de l'oxygène sur les deux morceaux de drap.

Phomi ment Indépe dévelo de la f & qui conclu animal offrir aucun

Aya

Perfe versé d vie, qu des liq ginatio pignés Cela p rique, de ces viveme comme s'il s'v peu: m dire un & enfir plus ha ou par de la p ner qu'une tes comme

ur un autre mation de rette de ne, peut-être, la pudeur; causes physien sur le e me flatte philosophie, rai prendre

nce animale omme l'eau, l'expérience que c'était es morceaux geâtre, & en u & l'autre m'apperçus, r en une plus aisé de voir, angement de û à l'opéramorceaux de

Ayant ainsi prouvé que la semence, dans l'homme, est un oxide, il nous reste actuellement à considérer sa tormation chimique. Indépendamment des faits que nous avons dévelopés plus haut, pour établir la doctrine de la formation de la transpiration insensible, & qui seraient déjà sussition de la semence conclure que la formation de la semence animale tient à la même cause, je vais encore offrir quelques réslexions, afin de ne laisser aucun doute sur cette vérité.

Personne n'ignore, pour peu qu'on soit versé dans le cours ordinaire des choses de la vie, qu'une nourriture succulente, que l'usige des liqueurs fortes, secondés par une imagination vive & enflammée, ne foient accompignés d'érections plus ou moins frequentes. Cela poié, n'est-il pas évident que le calorique, qui se dégage durant la consommation de ces matières, doit influer plus ou moins vivement sur les organes de la génération, comme sur les autres parties du système ; &c. s'il s'y porte en plus grande quantité, il ne peut manquer de produire son effet, c'est-àdire un gonflement, ou l'érection du penis, & enfin une éjection, si l'on y produit un plus haut degré de chaleur, soit par friction ou par le coït, qui n'est qu'une modification de la première.

S'il n'en était pas ainsi, comment concevoir la cause de plusieurs pollutions naturelles pendant une feule nuit ? D'ailleurs, si l'on voulait s'obstiner à croire que la semence se fi.tre régulièrement dans le laboratoire testiculaire, je deminderais pourquoi & comment une personne peut copuler deux ou trois sois dans l'espace d'une demi-heure, & éjaculerà chaque fois. Cette feule idée suffit de à pour faire comprendre qu'il faut un agent actif qui puisse faire combiner ensemble les élémens de la semence, & cet agent est le calorique. En outre chacun a pu observer que les pollutions nocturnes sont décidées, en grande partie, par la manière de se coucher. Se coucher fur le dos, par exemple, est la potture la plus propre pour produire cet effet, parce que le calorique s'accumule plus volontiers, de cette manière, dans les organes de la génération.

La nature n'a pas voulu se montrer avare envers la semme. Pour lui donner la part des plaisirs amoureux que son sexe exige, elle a voulu le munir d'un appareil comme garant de ses volontés. Cet appareil consiste principalement dans les corps caverneux du vagin, qui se tendent & se remplissent de sang au moment où leurs facultés veulent se prêter

nux jo par le i s'elabo renden

Gepe ture of grande la liquiter, d' plus g forme

S'il l'home dit, di de l'o mène ( facile fur l'u ment

Que ce ge ovaire les fin par eu germe des de venab tiné à possible.

ZIIB

concevoir natureller rs. fi l'on emence fe toire testicomment trois fois éjaculer ? dé'à pour igent actif le les éléest le caferver que cidées, en e coucher. aple, eft la re cet effet, e plus vo-

entrer avare ner la part exige, elle mme garant afilte princix du vagin, de fang au it se prêter

les organes

nux jouissances que leur prome tl'amour. C'est par le moyen de cette distantion sanguine que s'elabore & se forme la liqueur séminale que rendent les semmes dans le coit.

Cependant il est probable qu'à la température ordinaire du corps, il existe une affez grande quantité de calorique pour former de la liqueur féminale, mais on ne saurait douter, d'après ce qui vient d'être dit, que la plus grande quantité de cette liqueur ne so forme que durant l'orgaime vénérien.

S'il est démontré que la semence dans l'homme est un oxide, & si ce que nous avons dit, dans le chapître péédent, sur l'in mence de l'oxygène & du calorique dans le phénomène de la vie, a quelque sondement, il nous est facile de tirer des conjectures bien sondées sur l'utilité de la semence dans le dévelopement du sœtus.

Quel que soit le germe du sœtus, soit que ce germe provienne d'un œt arraché des ovaires de la semme, par les extrémises ou les simbriæ des tubes de Fallope, & conduit par eux dans la matrice, soit enfin que ce germe naisse du mêlange des deux liqueurs des deux sexes, lorsqu'elles se trouvent convenablement placées dans le laboratoire destiné à l'enfantement, j'avoue qu'il m'est impossible de déveloper, résoudre ou saire dis-

paraître les causes de cette cruelle incertitude, L'obscurité éternelle qui règne dans toutes ees recherches fait que bien souvent l'esprit va s'égarer & se perdre sur de terribles écueils. Mais, quoiqu'il ne soit pas donné à l'nomme de pénétrer ce grand mystère, on peut néanmoins affurer, avec beaucoup de raison, que le dévelopement de ce germe, quelle que foit sa nature d'ailleurs, ne se fait St ne s'opère que par l'oxygène & le calorique qui le trouvent combinés avec la semence. C'est de la décomposition de cette semence que naît la charpente admirable d'un nouvel être qu'une copulation fructueuse met sur les chantiers. C'est l'oxygène & le calorique qui, venant à se dégager durant cette décomposition, communiquent de concert le premier souffle de vie à cette pièce merveilleuse de mécanique, dont les ressorts divers & compliqués sont confics aux travaux & aux foins de la nature.

Mais examinous un peu plus îcrupuleusement ce sujet important. Lorsque je porte mes regards sur tous les germes que la nature destine à l'animation, je vois qu'elle jette rotifours ses vues sur le casorique & l'oxygène pour accomplir son grand dessein. En esset, quoi de plus propre au dévelopement d'un germe presque imperceptible, qu'un oxide qui lui sournisse à-la-sois, sa nourriture, l'air &

le feu muniq nature oxidar inflant fant d quanti à la c être e de la d'une repro est ei Poxy s'iden nouv œufs les p co no embr les g liers proli

> d'ox cont végé In

est i

ncertitude. ans toute ent Pesprit terribles is donné à nystère, on aucoup de ce germe, ne se fait & le calola semence. e semence 'un nouvel met fur les orique qui, omposition, nier souffle mécanique, liqués sont e la nature. crupuleuseué je porte que la nau'elle jette z Poxygène En effet, ment d'un n oxide qui re, l'air &

le seu capables de le pénétrer & de lui communiquer les dons bienfesans de la vie. nature avait donc les vues particulières, en oxidant les semences d'où naissent à chaque instant des milliers d'êtres animés. En agisfant de cette manière, elle a fu adapter le quantité de ces principes vivifians à la forces à la capabilité & aux faibles rudimens d'un être encore en embrion. C'est ainsi que l'œuf de la poule, fécondé par le coq, éplot, à l'aide d'une douce chaleur, d'un poulet capable de reproduire son semblable, parce que le germe est envelopé d'une substance oxidée, dont l'oxygène se dégage pour se combiner & s'identifier avec l'animal qui résulte de ce nouvel ordre de choses. C'est ainsi que les œufs des poissons & des grenouilles fournissent les premiers alimens au germe qui leur est co nmuniqué, au moment où ils reçoivent les embraffemens du male. C'est ainsi enfin que les graines qui servent à reproduire des milliers de plantes, trouvent dans une humidité prolifique & tempérée une quantité suffisante d'oxygène & de calorique pour manifester au contemplateur le système merveilleux de la végétation.

Indépendament des germes dont la nature est encore un mystère pour nous, si la semence est l'agent immédiat qui sert à animer & nourrir un nouvel être, comme nous avons toute raison de le supposer, je ne vois pas l'utilité ou la cause finale de tant de molécules organiques; car ces molécules, loin de tendre au but de la nature, en arrêteraient nécessairement les progrès, puisque qui dit êue vivant implique, par là, la présence de l'oxy. gène & du calorique, & que ces êtres innombrables & inutiles, par leur incapabilité d'ap. péter, confommeraient le moyen d'existence d'un être qui leur serait supérieur en tout, D'ailleurs la nécessité de la semence dans l'animation paraît bien sensible dans les insectes hermaphrodites, telles que les limaces & les vers. Ces êtres, dans leur amour, ne peuvent donner un autre germe que le leur, puisque celui qui le reçoit peut à son tour le rendre à celui qui le lui donne; ce qui tendrait à prouver 1° que la semence d'une limace serait insuffisante pour en déveloper & en faire croître une autre ; 2º qu'il lui faut un certain degré de friction & de chaleur pour qu'elle en rende ; 3° qu'il faut la concurrence d'une certaine quantité de semence pour le dévelopement d'un germe.

SECTION

De l tra

somri gène transficult ferait prodit rab & q

ratur re voir chan que moir de c impe expo

temp

ou d

Ai

## SECTION II.

De la cause des inflammations : l'utilité de la transpiration insensible et de l'éjection de la semence démontree.

Nous avons considéré jusqu'ici le calorique comme sesant combiner chimiquement l'oxy-gène & l'hydrogène pour sormer l'eau ou la transpiration intensible dans les animaux, particulièrement dans l'homme; & cet effet serait constant, si les circonstances qui le produitent étaient toujours les mêmes & inaltrables. Mais, comme il n'en est pas ainsi, & que la température dans laquelle nous vivons n'est jamais sixe ou permanente, il s'ensuit que, bien souvent, il fait trop chaud tu trop froid pour que la formation de l'eau ou de la transpiration insensible ait lieu.

Ainsi, bien persuadé qu'à toutes les températures les assinités, chimiques ne sauraient ê re les mêmes, il n'y a plus à s'étonner de voir combien notre corps est susceptible de changement. Un jour s'écoule à peine sans que nous éprouvions des altérations plus ou moins marquées. L'habitude ou la continuité de ces alternatives, les rend néanmoins presque imperceptibles. Mais, lorsque le corps est exposé, pour un certain tems, à une froide température, les assinités qui ont lieu entre les divers élémens qui nous composent prennent.

fon tour le ce qui tence d'une liéveloper & u'il lui faut de chaleur faut la con-

ous avons le vois pas

t de molé-

les, loin de arrêteraien

qui dit êtte

e de l'oxy-

res innom-

abilité d'ap. d'existence

ur en tout.

ans les in-

les limaces

amour, ne

de femence

ECTION

alors une forme nouvelle. Le froid momentane ou contingent fait perdre l'alliance de l'oxygène & de l'hydrogène, ou en d'autres termes, la formation de la transpiration insensible n'a plus lieu. & par consequent est arrêcee. Si cet état dure, le corps devient malade, & ne se rétablit que lorsque les affinités reprennent leur forme originelle.

Mais ce n'est pas tout. Pour peu qu'on examine ce qui se passe en nous lorsque la transpiration est suspendue, on reconnaîtra facilement la cause des inflammations en général. Car ti, comme nous l'avons démontré dans la section précédente, le calorique est l'agent qui fait combiner chimiquement l'oxvgène avec l'hydrogène, il s'ensuit que, iorsque cette combinaiton n'a plus lieu dans le système, le calorique doit s'y accumuler. En outre, l'oxygène, qui fait partie de cette combinaison, s'accumulera aussi dans la même proportion. Alors tout doit prendre une marche nouvelle entre les divers agens qui constituent notre machine. L'oxygène, le calorique & l'hydrogène, au lieu de se combiner ensemble comme ci-devant, doivent travailler & agir séparément les uns des autres. Dès lors il se passe dans le corps un procédé analogue & identique à celui de la décomposition des substances végétales & animales.
lors a
les ba
fouffra
trifte
binera
bone
cier,
mera
Telles
peu pr

de l'or pour i flamma encore la cau

fyttêm

La ceft aufi & du ci il eft cause i pendan lacérati qu'elle froid q visage,

dent qu

males. Le calorique & l'oxygène, étant pour lors accumulés, agissent avec sorce sur toutes les bases acidisables de notre machine en sousserance; & sa décomposition en est la triste suite, c'est à dire que l'oxygène se conbinera en plus grande quantité avec le carbone; que l'hydrogène, au lieu de s'associer, comme auparavant avec l'oxygène, tormera de l'ammoniaque avec l'azote, &c. Telles sont les circonstances qui constituent à peu près l'état enslammé ou phlogistique du système.

Ce que nous avons dit sur l'accumulation de l'oxygène & du calorique suffirait déjà pour nous faire comprendre la cause des inflammations en général. Mais il me reste encore une tâche plus difficile à remplir, c'est la cause des inflammations locales externes.

La cause des inflammations locales externes est aussi due à l'accumulation de l'oxygène & du calorique dans la partie affectée; mais il est dissicile de déterminer exactement la cause immédiate de cette accumulation. Cependant, soit que la partie ait éprouvé une lacération, coupure, meurtrissure, &c. soit qu'elle ait endure un plus grand degré de froid que toutes les autres parties, comme le visage, quand on voyage l'hiver, il est évident que les assinités chimiques entre les élé-

momenlliance de in d'autres ion insenent est ari devient de les assielle.

peu qu'on lorsque la reconnaîtra ons en gés démontré lorique est ement l'onsuit que, s lieu dans accumuler, ie de cette ns la même endre une agens qui

xygène, le

de se com-

t, doivent

es uns des

le corps un

celui de la

tales & ani-

mens qui composent la partie doivent être dérangées, puisque la température n'est pas la même pour tous le corps ; qu'en conséquence son énergie vitale (\*) s'éteint ou diminue; que par là elle n'a plus la force de transmettre les fluides qui sont obligés d'y paffer, ce qui produit néceffairement un gonflement dans la partie. D'ailleurs la chaleur qui s'y concent e doit dilater plus ou moins les substances qui s'y trouvent, & produire aussi une dilatation qui, combinée avec la première cause, susse pour engendrer l'enflure occasionnée par l'in-Bammation; & cet état durera jusqu'à ce que la décomposition de la partie soit accomplie, ou en l'autres termes, jusqu'à ce que l'inflammation se termine en supuration.

Mais il peut se saire que l'instammation se termine par la résolution; & cela s'opère en employant des moyens propres à donner à la partie affectée une température capable de rétablir les affinités chimiques entre les élémens en désordre. Ainsi le modus operandi des somentations, des cataplasmes, &c. devient, sur ce principe, bien facile à comprendre; car toutes ces applications communiquent à la partie

(\*) Je veux dire, par cette expression, que les opérations nécessaires pour maintenir l'énergie de cette partie sont suspendues.

partie ingrée matio prévide moins termin Mais, cet ef fructu dant il tion ce partie,

D'aj mation na ure positio à tout ou que l'autre, sentiel rompussible odes madouée, quantit cela, a qui ne

sait se

lade u

partie une température qui tend & force les ingrédiens qui jouent un rôle dans l'inflammation à reprendre leur première marche, & préviennent de cette manière un mal plus ou moins violent. Telle est la façon dont se termine une inflammation par la résolution. Mais, si les moyens employés pour effectuer cet effet salutaire deviennent inutiles & infructueux, on empêche néanmoins, en attendant la supuration, la trop grande accumulation du calorique & de l'oxygène dans la partie, & par conséquent on procure au malade un bien réel.

D'après ce que nous avons dit sur la formation de la transpiration insensible, sur la na ure des élémens qui entrent dans sa composition, sur leur malignité ou leur tendance à tout détruire lorsqu'ils agissent séparément ou qu'ils ne sont pas enchaînes l'un par l'autre, il est aifé de voir combien il est essentiel que ce procédé ne soit jamais interrompu. L'existence de la transpiration insensible dans l'économie animale est donc un des moyens principaux dont la nature l'ait douée, pour se dégager de la trop grande quantité d'oxygène & de calorique, qui, sans cela, aurajent bientôt détruit une machine qui ne se maintient que dans l'équilibre qu'elle sait se procurer.

esson, que les energie de cette

ivent etre

r'est pas la

onséquence

ninue; que

ranfmettre

fer, ca qui

nt dans la

concentie

stances qui

dilatation

cause, suffic

ée par l'in-

qu'à ce que

accomplie,

que l'in-

mmation fe

s'opère en

donner à la

capable de

tre les élé-

operandi des

cc. devient,

omprendre;

uniquent à la

partie

on.

Indépendament de la transpiration infensible, qui est la grande iffue par laquelle le système se décharge de ses superfluités, il est d'autres voies encore, non moins effentielles, qui ont échapé aux recherches des physiologistes, ou sur leiquelles on ne s'est formé que des idées fort obteures. L'éjection de la femence en ca une qui mérite bien notre attention. En effet, combien de personnes languissent pour retenir dans leur système les matériaux d'une liqueur qui nuit à la santé! Que de vierges ont péri dans les cloîtres pour avoir voulu s'obstiner à consommer un sacrifice que la diviniré n'exigea jamais de sa créature! C'est pour avoir méconnu les lois que l'Etre Suprême dicta à la machine humaine, qu'on a eru leur obéir, en fesant ce qu'elles ne reclamèrent jamais de nous. O homme, connaistoi toi-même, & tu n'auras pas à supporter & à te plaindre des maux qui ne germèrent que dans tes erreurs. Mais expliquons le bien que produit en nous l'éjection modérée de la femence.

Si, comme nous l'avons démontre plus haut, la semence est un oxide, il s'ensuit que, lorsqu'elle se sorme, il se mêle & se combine avec cette substance une certaine quantité de catorique & d'oxygène. Or, s'il en est ains, il est facile de comprendre comment & pour

quoi faluta d'un nature d'oxy lui de que l'parce une c gène. zems très p la traifée ou

ture v

libre

infensible. le fystême eft d'autres es, qui ont logistes, ou e des idées femence en ntion. En iffent pour riaux d'une de vierges voir voulu ice que la ature ! C'eft l'Etre Sune, qu'on a es ne reclane, connaisà supporter e germèrent xpliquons le

tre plus haut, nit que, lorsle combine e quantité de len est ainsi, ment & pour-

ion modérée

quoi l'éjection de la fémence produit un effet salutaire en nous. Une personne, par exemple, d'un embonpoint, en obéissant au cri de la nature, se débarrasse d'une certaine quantité d'oxygène & de calorique, qui, étant retenus. lui deviendraient nuisibles. Ainsi nous croyors que l'ejection de la semence est nécessaire. parce qu'elle absorbe & enlève du système une certaine portion de calorique & d'oxygène. Mais il est facile d'opiner en même tems que son usage immodéré deviendrait très pernicieux. Il en est ainsi relativement à la transpiration insensible, quand elle est pousfée outre les bornes ordinaires; tant la nasure veut faire consister l'ordre dans l'équilibre des forces qui font mouvoir l'univers.



G 2 CHAPITRA

## CHAPITRE III.

DES ACIDES.

### STOTION I.

De la jornation et de la composition des acides: de la combustion solaire, et de la formation de la queue des comêtes.

D'APRES ce qui a éte dit sur les acides, tant par les anciens que les modernes, de nouvelles tentatives, foit pour changer ou améliorer la théorie qui a été établie sur les expériences faites par les hommes les plus célèbres & les plus éclairés, paraîtront peutêtre ridicules, ou même absurdes ; mais, comme il est difficile, même pour les plus habiles dans l'art de faire des expériences en physique, de saisir & d'embrasser l'ensemble des vérités qui en résultent, lorsqu'elles sont compliquées, il me semble qu'on a négligé ou mis de côté un ingrédient auffi effentiel à la constitution des acides que leur base & leur oxygène; & c'est certe injustice ou cette erreur que je prétends détruire dans le cours de ce chapître.

Suivant M. de la Métherie ( Théorie de la Terre, tome I) les acides sont composes 4 10 d'une base quelconque; 20 d'air pur, moin calor nant ment fable t imi nous de la cauft ici ) c'eft-C imi quelo aupa que la co

téria
No fe po
lité
qu'un
traire
on c
la m
&c
dout

tâch

engo

pas

moins une portion de son calorique; 3º du calonque combiné ou caustieum. " est étonnant que ce grand homme n'ait jumais démontré une vérité dont il appercevait de fables lueurs, ou plutôt qu'il l'ait regardée romme douteuse & problématique. nous il nous paraît conforme aux opérations de la nature que le calorique ( sans parler du causticum, mot dont la signification est nulle ici) rentre dans la combinaison des acides, c'est-à dire qu'il se combine chimiquement, comme élément lui-même, avec un radical quelconque & une portion d'oxygène. Mais auparavant que d'exposer les sais qui prouvent que le calorique rentre chimiquement dans la constitution des acides, il ne sera peut-être pas inutile de fixer nos idées sur la matérialité de son existence.

Nous ne faurions comprendre comment il se peut que le calorique ne soit qu'une qualité inhérente aux corps, ou qu'il ne soit qu'un etre de raison; nous croyons, au contraire qu'il lui-même un amas de matière ou congerie de molécules matérielles, comme la matière de la terre calcaire, magnésienne, &c : & de peur qu'il ne reste quelques doutes sur cette vérité importante, nous allons tâcher d'expliquer les phénomènes qui ont engendré & fait naître une erreur qu'il serait

des acides: la formation

les acides, de hanger ou blie fur les les plus tront peutes ; mais, ar les plus expériences r l'enfemble qu'elles font a négligé base & leur ou cette er-

Théorie de nt composé d'air pur,

ans le cours

dangereux de perpétuer & de ne pas déraciente du cerveau des physiciens.

Le premier phénomène compliqué qui se présente, & que je crois devoir expliquer, asin de servir de modèle à tous ceux qui lui sont analogues & identiques, c'est la chaleur produite par la friction. C'est ici l'écueil dangereux où tout le monde vient faire naustrage, C'est de l'égarement qu'il produit que sont sorties toutes les notions erronées que l'on s'est sormées sur la nature de la chaleur. Pour nous, qui entreprenons la même carrière, nous allons tâcher de saisir le fil qui peut nous faire sortir en sureté de ce labyrinthe.

Nous savons, par exemple, qu'un corps poreux, plongé dans un liquide quelconque, sera forcé, par la pression, de rendre ou restituer le fluide qui se sera interposé dans ses pores, parce qu'un fluide est plus mobile & plus sugitif qu'un solide. Pareillement, si je prends une barre de ser d'une température ordinaire, & que je la frappe avec un marteau jusqu'à ce qu'elle soit d'une température plus chaude, il est évident que, par le battement répété du marteau, je dois raprocher ou amener de plus près les molécules intégrantes du ser ; (\*) &, s'il se trouve entre

plus quel fion or, connect for a qu'il telle en de la

Marie quantitative de la constanta de la const

fuiva

du c ne p venor dans à la

<sup>(\*)</sup> Si le fer est dilaté par un grand degré de

Chales lecule cher

s déracie

né qui se quer, afin i lui sont cueil dannaufrage, que sont que l'on chaleur.
e carrière, qui peut

qui peut abyrinthe. un corps selconque, se ou residans fes mobile & hent, fi je mpérature un mar-

inpérature ar le batraprocher sules inté-

d degré de

uve entre

celles-ei un corps dont les molécules foient plus mobiles que celles du fer, ce corps, quel qu'il foit, sera forcé de céder à la pression qu'exercent sur lui les molécules du fer.
Or, comme nous ne connaissons dans l'univers aucun endroit d'où le calorique soit entièrement exclu, il s'ensuit qu'il existe dans le ser suivant sa capacité pour le contenir, & qu'il doit en sortir chaque sois qu'une cause, telle que le battement & la friction, v'ent à en diminuer la capacité; & que la tensation de la chaleur doit être plus ou moins sensible, suivant la quantité qui s'en dégage.

Mais on objectera peut-être que, si la théorie que nous venons de poser était vraie, il 3'ensuivrait que le calorique, venant entièrement à sortir ou à se dégager du ser, par le battement du marteau, le froid devrait nécessairement succèder à la chaleur : ce qui se trouve contredit par l'expérience.

A cela je réponds que l'évolution constante du calorique, pendant le battement du ser, ne prouve rien contre la théorie que nous venons d'établir ; car nous avons fait voir, dans une lettre sur la sièvre jaune, imprimée à la suite de cet ouvrage, qu'il était nécessaire

chaleur, n'est-il pas naturel de supposer que ses molècules sont susceptibles de s'éloigner ou de se ratrocher avec facilité, en raison de la sorce qui agit sur elles?

& essentiel à l'ordre des choses que le calorique pénétrât également toute matière avec toute la facilité dont il est susceptible. Dès lors, si les molécules du calorique qui se degagent & deviennent sensibles sont continuellement remplacées par celles qui sont environantes & contigues au fer, j'en infère que l'évolution du calorique doit être en raison du battement, & loin que la chaleur doive diminuer, comme il le paraîtrait au premier coup d'œil, elle doit nécessairement augmenter à mesure que la friction qu'on emploie devient plus forte, puisque les molécules du plorique qui se dégagent sont constament remplacées, & que d'ailleurs ce remplacement devient plus rapide, à mesure que l'atmosphère auquel le métal est exposé devient plus chaud par le dégagement du calorique. Ainfi, quoique le calorique diffère des autres corps en ce qu'il les penètre tous indistinctement avec la même facilité, cependant il est forcé de subir les lois auxquelles sont soumis les autres élémens. Nous croyons donc que la chaleur produite par une friction quelconque peut s'expliquer de la manière cidessus. La fonte de la glace par friction nous montre un phénomène semblable. Si les partisans de la non-matérialité du calorique euslent

ouffer préser n'aura une i foit m elle i quelle cette calori la fri& la tem être o Que 1 l'espris par co le pal le mo trait 1

le grai

chaleur facilemen lide. Properties de ment av ce qui avec ra passage corps co qui fera qu'il co ment au fer, &c,

tière avec ble. Dès e qui se int contiqui sont 'en infère it être en a.. chaleur raîtrait au Mairement ion qu'on les moléfont cons ce remnefure que sé devient calorique. des autres indistinctedant il est ont soumis donc que tion quelnanière ciiction nous Si les parcalorique

eussent

le calo-

suffent voulu réfléchir qu'il est le feul être présent partout où il y a de la matière, ils n'auraient pas vogué, comme ils ont fait, sur une mer d'erreurs. Car, quoique la glace foit un mauvais conducteur de la chaleur (\*) elle jouit néanmoins de la température à laquelle elle est exposée ; & qui affirmera qu'à cette température elle ne contienne pas de calorique ? il suffit qu'il s'en dégage, par la friction, la moindre quantité, pour changer la température à laquelle elle est exposée pour être obligée de fondre & de devenir liquide. Que l'on s'imagine donc que le calorique est l'esprit subtil qui penètre toute matière, & par consequent l'univers. Vouloir le taifir & le palper serait aussi difficile que de suspendre le mouvement universel; &, s'il ne pénétrait pas toute matière, il ne serait plus le grand agent de la nature. Mais nous au-

<sup>(\*)</sup> La glace' n'est un mauvais conducteur de la chaleur que parce que le calorique se combine plus facilement avec un suide ou un gaz, qu'avec un solide. Pour que la chaleur pesse au travers d'one masse de glace, il faut donc qu'elle la sonde entièrement avant que de pouvoir se manisester au côté opposée ce qui ne peut s'opérer que lentement. Ainsi c'est avec raison que l'on dit que la glace s'oppose au passage de la chaleur, puisque, si l'on renserme un corps chaud dans une masse de glace, le calorique, qui sera forcé de se répartir, demeurera dans la glace, qu'il convertira en eau plutôt que de passer rapidement au travers, comme il arrive dans une barre se ser, &c,

rons encore occasion de revenir sur ce sujet; nous procédons maintenant à la formation des acides.

Pour peu que l'on soit instruit des élémens de la chimie, on sait que la quantité suffisante des deux airs qui composent l'acide
nitrique pourrait exister éternellement dans
un état de combinaison méchanique, sans
être acide. Mais, si l'on sait passer l'étincelle électrique par un vaisseau qui contienne
ces deux airs, il s'y fait aussitôt un changement marqué, & il en résulte que ces airs,
qui ci-devant n'étaient ni surs ni acides, deviennent un poison des plus virulens. Or la
question est simplement celle-ci : Quelle est
l'influence du gaz électrique sur l'oxygène &
l'azote dans la formation de l'acide nitrique?
c'est ce que nous allons tâcher d'expliquer.

Dans ma lettre sur les explosions j'ai fait voir la facilité avec laquelle le gaz électrique laissait échaper son calorique. Cela posé, lorsque l'étincelle électrique passe au travers d'un ballon qui contient les matériaux de l'acide nitrique ou septique, non-seulement le calorique, qui se dégage alors du gaz électrique, dispose l'air atmosphérique à se combiner chimiquement, mais encore se combine chimiquement, comme élément lui-même, avec

què l

L\*c matio ment comb pour il y elle e lieugène néces dans partie l'état Mais, ne no tion Pacid de m forme artific muria rrodu

> Si la con gager que l

Cha

ce sujet; formation

es élémens

tité suffint l'acide ment dans ique, fans Ter l'étincontienne in changee ces airs, acides, dens. Or la Quelle est 'oxygène & e nitrique? l'expliquer,

ons j'ai fait z électrique Cela posé, au travers atériaux de leulement le u gaz élecà se comse combine -même, avec re corps, & produit un composé particulier que l'on a défigné sous le nom d'acide.

L'observation de M. Lavoisser sur la formation de l'acide nitrique favorise singulièrement cette théorie. Il dit que "lorique l'on combine du gaz nitreux avec du gaz oxygene pour former de l'acide nitrique ou nitreux, il y a une légère chaleur produite; mais elle est beaucoup moindre que celle qui a lieu dans les autres combinaisons de l'oxygène : d'où il résulte, par une consequence nécessaire, que le gaz oxygène, en se fixant dans l'acide nitrique, retient une grande partie du calorique qui lui était combiné dans l'état de gaz. " ( Elémens de Chimie, p. 109.) Mais, si la combination chimique du calorique ne nous paraît pas si évidente dans la formation des autres acides, comme dans celle de l'acide nitrique, c'est que nous manquons de moyen ou d'appareil nécessaire pour les former d'une manière aussi artificielle : je dis artificielle parce que les acides carboniques, muriatiques, &c. font presque toujours le produit de la nature.

Si le calorique rentre chimiquement dans la combinaison des acides, il doit s'en dégager lorsqu'ils sont décomposés : c'est ce que les faits suivans nous démontrent.

Chaptal nous dit que, si l'on met de l'acide

nitrique, bien concentré, dans une phiole, & qu'on y verse du charbon en poudre impalpable & très-sec, il s'enflamme dans le moment. (Voyez ses Elémens de Chimie, vol. 1) Ce fait, quelque compliqué qu'il nous paraisse d'abord, peut s'expliquer ainsi : le calorique combiné, obé ssant à deux forces dont l'une tend à l'enchaîner, & l'autre à le mettre en liberté, augmente l'attraction qu'a l'oxygène pour le carbone, avec lequel il a naturellement une plus grande affinité qu'avec l'azote, Alors il se fait une décomposition de l'acide nitrique, c'est à dire que l'oxygène laisse l'azote pour se porter sur le carbone, tandis que le calorique combiné s'affocie avec ce nouvel acide, & que son surplus se dégage en forme de chaleur. De là vient sans doute que l'acide carbonique ne saurait être aussi corrosif que l'acide nitrique. Sur le même principe on peut encore expliquer la décomposition instantanée des huiles pour l'acide nitrique, &c.

Deplus, lorsque l'on verse de l'eau dans un acide concentré, & qu'il s'en dégage de la chaleur, un doit certainement en conclure que le calorique combiné s'échappe alors de l'acide pour saire place au nouveau corps qui s'y intersuit. Ce fait donne une preuve bien frappante que la chaleur n'est pas une qualité inhérente au corps. Car quelle est la friction

qui e chaleu plus g comm prouve la tric autre dans chaleu afferti de ca viendr y veri lieu p trop du ca corrof qui n mécha de la riié, fi format furde, la con

une ba

font p

en av

lui re

e phiole, oudre imdans le nie, val. 1) us paraisse calorique dont l'une mettre en l'oxygène naturelleec l'azote, de l'acide iffe l'azote tandis que ce nouvel e en forme que l'acide prrosif que rincipe on position intrique, &c. au dans un gage de la n conclure oe alors de u corps qui preuve bien une qualité

t la friction

qui existe ici pour produire un degré de chaleur aussi grand qu'ait jamais produit le plus grand frottement possible. D'ailleurs, si, comme certains physiciens s'efforcent de le prouver, la chaleur n'est que le résultat de la triction, pourquoi l'eau versée dans un autre fluide ne produirait-elle pas, comme dans le premier cas, un certain degré de chaleur? Mais, pour revenir à ma première affertion, si les acides ne contenaient point de calorique combiné, comment & d'où viendrait la chaleur qui se manifeste lorsqu'on y verse de l'eau? Car, si la chose n'a pas lieu pour tous les acides, c'est qu'ils sont trop faibles, ou que la quantité spécifique du calorique qu'ils contiennent est naturellement moindre que dans ceux qui font plus corrosits. Pourquoi encore l'esprit de vin, qui n'est combiné avec le calorique que méchaniquement, ne produirait-il pas aussi de la chaleur en y mêlant de l'eau ? En vérité, si l'on pensait que cette théorie sur la formation des acides fût incroyable & absurde, il faudrait avouer que ceux qui nient la combinaison chimique du calorique avec une base quelconque & une portion d'oxygène, sont plus inconséquens & plus absurdes encore en avoutte que ce calorique existe où ils lui refusent l'existence; car on demandera

rique d'un acide concentré en y versant de l'eau, puisque l'acide & l'eau, jouissant de la même température, devraient la conserver, suivant l'ordre des choses, si réellement le calorique n'était pas déplacé par l'eau, qui a une plus grande attraction pour la base & l'oxygène que n'en a le calorique?

Mais on dira peut être que, si le calorique est la force répulsive des molécules des corps, on ne saurait comprendre comment il se laisse enchaîner par un acide d'une façon aussi marquée. Je résoudrai ce problème quand on m'aura expliqué pourquoi & comment l'or, dont les molécules sont infiniment plus pessantes que celles de l'eau régale peut être tenu en dissolution dans ce sluide, qui conferve ensuite une homogénéité apparente de molécules.

On me fait encore une objection : on me dit que si les acides contiennent tant de calorique, pourquoi sont-ils eux-mêmes incombustibles?

Je suis bien-aise que cette objection me mette à portée d'interpréter un fait qui, quoique journalier, ne semble être compris & entendu que d'une manière vague.

Si le calorique eût été combustible, ou s'il eût pu brûler ou s'anéantir, nous n'eussions

jamai tion . fiste d un ef euffen entraî fence fubstai à une affinite très-ir avec fe con &c. t calori fensati fans 1 tous le les ob mover fefante

> Si l caloric autant l'azote s'il n' combu

acide

fions :

l du caloveriant de
aiffant de la
conferver,
ellement le
'eau, qui a
la baie &

e calorique s des corps, it il te laisse façon aussi ême quand mment l'or, ut plus pele peut être de, qui conpparente de

on : on me tant de calo. mes incom-

objection me in fait qui, tre compris

stible, ou s'il

jamais connu, par la combustion, la sensation de la chaleur, puisque la chaleur consiste dans l'accumulation de ses molécules dans un espace donné, & que, si ces molécules eussent brûlé & consommé, leur destruction entraîneit & produisait nécessairement l'absence de la chaleur. En effet, lorsqu'une substance est en combustion, l'oxygène ayant, à une certaine température, une plus grande assinité avec la substance que l'on appelle très-improprement combustible, qu'il n'en a avec la lumière & le calorique, se porte & fe combine avec son carbone, son hydrogène, &c. tandis que le surplus de lumière & de calorique se dégage, & nous fait éprouver les sensations de chaleur & de lumière. Ainsi, sans la grande affinité qu'a l'oxygène avec tous les corps, nous n'eussions jamais connu les objets divers qui nous environnent par le moyen de la lumière, ni les fensations bienfesantes de la chaleur, ou plutôt nous n'eusfions rien été.

Si l'on voulait s'obstiner à croire que le calorique peut brûler ou s'anéantir, il vaudrait autant croire que la lumière, le carbone, l'azote, &c. brûlent & s'anéantissent aussi. Or, s'il n'en est pas ainsi, il faut donc que la combustion ne soit qu'un jeu d'affinités. Un acide ne peut donc pas brûler, & s'il brûlait

ce serait contre toutes les lois de la nature. puisque, si une substance combustible, ou plutôt capable de se combiner avec l'oxygène, telle que le carbone, l'azote, &c. en a del la quantité qu'il peut prendre, il est évident qu'en langage vulgaire, il ne peut plus brûler, ayant sa suffisance d'oxygène.

Si la chaleur consiste dans l'accumulation des molécules du calorique, comme l'intensi é de la lumière consiste dans l'accumulation des molécules lumineuses dans un espace donné, il est alors facile de comprendre la cause de l'élasticité des gaz & des fluides en vapeurs. Car on ne peut supposer l'accumulation du calorique sans supposer un raprochement de ses molécules. Or, s'il en est ainsi, les molécules du corps environant doivent nécessairement céder & s'écarter, pour faire passage aux molécules du calorique qui cherchent à se raprocher; & l'effet sera ea raison des forces agissantes. Du plus ou moins de résistance vient la différence de l'élasticité des gaz, ou la facilité avec laquelle ils deviennent élastiques, Mais, si l'accumulation du calorique est insuffisante pour opérer l'écartement des molécules du corps qui lui est contigu, & qui s'oppose à son passage, alors le calorique cède à son

tour

t

9

Pd

ſ

, il est évident

peut plus brû-

ine.

l'accumulation comme l'intenl'accumulation ans un espace

comprendre la des fluides en

ofer l'accumuofer un rapro-Or, s'il en est

rps environant k s'écarter, pour

u calorique qui l'effet sera en

Du plus ou différence de cilité avec laues, Mais, si

est insussisante s molécules du

s molécules du qui s'oppose à que cède à son

tour

65

tour à la force résistante, &t devient sui-même un corps plus élastique qu'auparavant, puisqu'on entend par élasticité l'éloignement des molécules des corps. Ainsi le calorique est toujours élastique, parce qu'il pénètre tous les corps qui doivent nécessairement le rendre tel ; & il porte les corps à l'état de gaz parce qu'il est susceptible de faire un tout, & par conséquent de s'accumuler suivant les circonstances : ce qui exige un déplacement dans les corps contigus & dont il veut se débarrasser. Ainsi M. Lavoissier, pour ne pas avoir sussissament fixé son attention sur cette idée ne saurait se slatter d'avoir entièrement réussi dans la théorie qu'il donne de l'élassicité des gaz, &c.

Il paraît que la combustion est l'aberration de l'esprit humain. Il semble que le dégagement simultané du calorique & de la lumière nous ait toujours fasciné les yeux sur ce phénomène important. Il n'y avait néanmoins qu'une simple réslexion à faire pour nous mettre à même de comprendre ce procédé, c'est qu'à une certaine température, l'oxygène quitte toujours la lumière & le calorique, avec lesquels il est méchaniquement combiné, pour se porter & s'associer avec les corps qui se trouvent dans la sphère de son action; tandis que la lumière se maniste sous la forme d'un certain sluide que l'on a désigné bien improprement sous le nom de ssamme; & ce sluide, ap-

proché de trop près, nous fait éprouver la fentation de la chaleur, parce qu'il contient le calorique qui se dégage durant la combinaison de l'oxygène. C'est ce mêlange constant de lumière & de calorique dans a combustion qui fait qu'on a toujours eu des i se bien incertaines sur la couleur du calorique, tandis qu'il n'est pas plus visible que le gaz carboneux, & que le seul fluide coloré dans la nature est la lumière. L'exemple suivant fera sentir la vérité que j'avance.

Lorsque l'on met une barre de fer dans un fourneau ardent, elle n'acquiert une couleur rouge qu'après avoir été chaufée un certain tems ; & si, dès qu'elle est rouge, on la retire du feu, elle reprendra graduellement fa couleur primitive. Or pourquoi cette succession de couleurs? Si ce que nous venons de dire fur la combustion est fondé, l'expliention de ce phénomène devient facile à concevoir. 10 pour que le fer s'oxide il lui faut un certain degré de chaleur ; 2º il n'v a point d'oxidation où il n'y a point de combination d'oxygène; 3° il n'y a point de dégagement de lumière tant qu'elle est combinée avec l'oxygène & le calorique. D'après ces principes, il faut donc que la barre de fer soit quelque tems exposée au feu avant que son oxidation commence; &, dès que

mar ium être que le fe qu'i

POX

Pox on ; f rt ou avec

protien au

L

38

lum gène avec véri où l en triq

pen

contient
a combinge cons a comdes inces
calorique,
que le gaz
bloré dans
le fuivant

fer dans une couée un cerouge, on luellement uoi cette ous venons é, l'explifacile à s'oxide il ur ; 2º il a point de y a point qu'elle est calorique. ue la barre i feu avant k, dès que

rexygène peut se combiner avec le ser, il se maniselle une couleur rouge, parce que la sumière se dégage de l'oxygène, & semble être permanente cu inhante au ser, parc que l'oxidation e lente & unisorme; ensin le ser reprend sa couleur primitive aussistif qu'il est assez froid pour arrêter l'oxidation, ou pour ne plus se combiner avec l'oxygène.

Mais, si au contraire la combination de l'oxygène et violente & instantanée, la slamme, on pour mieux dire la lumière, devient se respective de la lumière, devient se respective du Dr. Mitchill ne ule avec slamme que parce que, la combination es gaz oxygène & hydrogène étant instantanée, il doit avoir une grande slamme produite, puisque ces deux élémens en con-

tiennent leur portion spécifique, qui se dégage au moment de leur union chimique.

Le gaz électrique ne manifeste aussi de la lumière que parce qu'il sait combiner l'oxy-gène qu'il rencontre dans son passage, soit avec l'azote ou autre base présente. Cette vérité paraît bien démontrée par l'expérience où l'on met en combustion de l'esprit de vin, en y sesant décharger une bouteille électrique. Les étincelles que l'on voit s'élever, pendant la nuit, d'un corps en putrésaction, prouvent la combinaison de l'oxygène, soit-





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIM STATE OF THE S

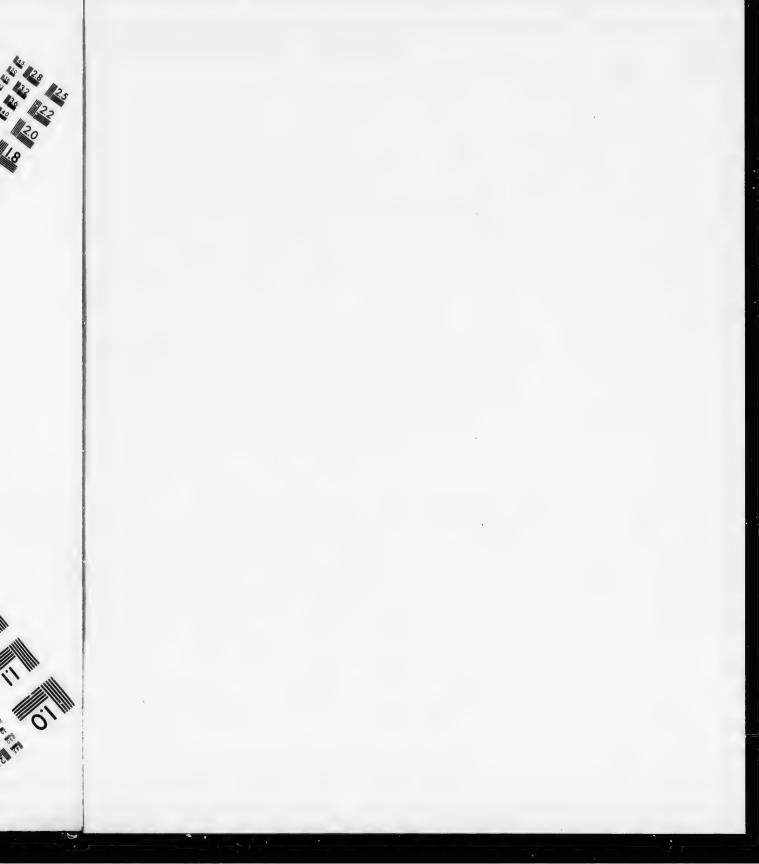

avec le phosphore ou avec d'autres bases acidifiables, tandis que sa lumière se dégage en forme d'étincelles. Le briquet, qui fait sortir du seu de la pierre à susil (expression qui ne saurait expliquer la nature du phénomène qui se passe) ne fait que produire, par la friction, un assez grand degré de chaleur pour sa re combiner l'oxygène soit avec l'azote, qui est toujours dans la sphère de son action, ou avec d'autres matières combustibles, telles que l'amadoue, &c.

Les mouches luisantes, nommées par les i aliens lucciola, que l'on remarque les soirs en été, ne donnent de la lumière que parce qu'elles absorbent l'oxygène exempt de combinaison. Ce phénomène n'est une merveille aux yeux du vulgaire qu'en ce qu'il n'est apperçu que dans les ombres de la nuit, source séconde de sictions & d'inepties, engendrées par la crainte & l'ignorance.

D'après ce que nous venons de dire sur la nature de la combustion, on peut former plusieurs conjectures plausibles sur l'embrasement du soleil. Premièrement on pourrait conjecturer, avec assez de raison, que cette masse énorme de matières nâge dans un océan d'oxygène, qui la tient dans un état de conssignation éternelle. Car, dans l'hypothèse que l'atmosphère du soleil sût composé d'un

tiers celu **v**olu qui rem tôt c **fupp** exitt 1éun f rm dans p .rti p is c irp unir. un t ner Poxp fiexp C'eft tuelle

> Ma pourr instan affez en fo dever

oft di

l'abor

tiers d'oxygène & de deux d'azote, comme celui de la terre, il est probable que, par le volume énorme de calorique & de lumière qui s'élance constament de sa surface pour remplir l'espace, sa combustion devrait bientôt ceffer, faute d'oxygène. On peut encore supposer que la chaleur excessive, qui doit exister dans ce corps enslammé, empêche la néunion de l'oxygène & de l'hydrogène pour firmer de l'eau, & que ces élémens abondans dans la nature supportent, en grande p rtie, la combustion du foleil. Quelle idée pus sublime, que celle qui représente deux corps feiant des efforts continuels pour se rêunir, mais qui sont sans cesse repoussés par un trop grand degre de chaleur ! Pour donner une lueur de mon idée, je n'ai que l'expression énergique de la fable, qui peint si expressivement le portrait lugubre de l'avare. C'est Tantale, qu'une soif & une faim perpétuelles devorent, & dont le plus grand tourment

Mais, pour ôter tout le ridicule que l'on pourrait jeter sur cette idée, examinons un instant ce qui se passerait si notre globe était assez chausé pour se mettre, comme on dit, en seu. D'abord l'océan commencerait par devenir en vapeur, ou dans un état de gaz;

ost de ne pouvoir les satisfaire, au milieu de

l'abondance.

fe dégage, qui fait expression du phéno-produire, ré de cha-solit avec sphère de cha-solit avec

es par les e les foirs que parce pt de commerveille qu'il n'est nuit, fource engendrées

dire fur la eut former l'embrafeon pourrait que cette ns un océan tat de conl'hypothèse mposé d'un porté à cette forme, son oxygène & son hy, drogène, obéissant à deux forces, l'une qui tendrait à les désunir, & l'autre qui favorise rait leur combinaison avec différentes bases, telles que le carbone, l'azote, &c. formeraient un nouvel ordre de choses. La lumière, qui, de son côté, tend peu à se combiner à une chaude température, paraîtrait sous la forme de slamme. L'oxygène, forcé d'abandonnes son hydrogène, se combinerait avec le carbone, & toutes les bases acidisables de notre globe, jusqu'à ce qu'elles en sussent saurées.

Mais toutes ces bases étant bient at sturées, (terme vulgaire que j'emploie pour exprimer le jeu d'affinités qui s'exerce entre les divers élémens) roulerait, en grande partie, entre l'oxygene & l'hydrogene, qui ne peuvent, comme on le sait, devenir acides. Il y aurait alors, à cette température, une composition & décomposition continuelle de l'eau. Ce phénomène, qui ne saurait cesser qu'au résroidissement de notre planette, pourrait su porter ainsi sa combustion, pour un tems infini.

Ainsi, si l'on considère le peu de tems que pourrait brûler notre globe, sans la masse énorme d'eau qui le rend habitable pour l'espèce vivante, je ne vois aucune raison qui puisse faire dédaigner une conjecture fondés sur la nature des choses. C'est un moyen

qui n imme du fo

du io Ma circul c'est-il fau s'étein gemen la bal compo toutes des fa moins que, comm fans d'fable a fable a f

de proqui vi gaire l'oxyg tibles lumièr fant co rotation région mation

On

& fon hy-

l'une qui

i favorile.

ntes bases,

formeraient

a lumière,

biner à une

is la forme

abandonner

vec le care

les de notre

ent faturées.

tåt saturées, our exprimer

e les divers

partie, entre

ne peuvent,

s. Il y au-

me composi-

le de l'eau.

ceffer qu'au

pourrait fu-

in tems infini.

de tems que ans la mass

bitable pour ine raison qui

ecture fondée

st un moyen

qui nous met à portée de comprendre le tems immense qui s'est écoulé depuis l'embrasement du soleil.

Mais, si l'on veut que l'air dans lequel circulent tous les astres soit le même partout, c'est-a-dire un composé d'oxygène & d'azote, il faut ou supposer que notre soleil doive s'éteindre un jour, ou qu'il y ait un changement continuel dans l'air, pour maintenir la balance entre les deux principes qui le composent en plus grande partie. Après toutes ces conjectures, qui s'élancent au-delà des faits & de l'expérience, on peut néanmoins assurer, avec beaucoup de plausibilité, que, s'il s'est éteint des soleils dans le tems, comme l'ont observé les astronomes, c'est sans doute faute d'oxygène, qui est indispensable à la combustion de ces vastes soyers.

On peut aussi conjecturer, avec beaucoup de probabilité, que la queue d'une comète qui vient de tems en tems étonner le vulgaire est le résultat de la combinaison de l'oxygéne avec certaines substances combustibles inhérentes aux comètes, tandis que la lumière & le calorique, qui se dégagent durant cette combustion, sont lancés, par sa rotation, à de grandes distances dans les régions aésiennes; telle est sans doute la formation de la queue des comètes en général.

SECTION

### SECTION II.

De l'effet des acides dans l'économie animale : Réflexions sur la doctrine du Septon.

Si ce que nous avons dit sur la composition des acides est sondé tur la nature des choses, leur application à la médecine, ou leur esset dans l'économie animalé, devient tres-facile à concevoir; &, si des divers esset qu'ils produisent on peut remonter aux causes dont nous les croyons susceptibles, ce moyen de synthèse & d'analyse servira de plus en plus à nous faire connaître leur nature, & à fixer nos idées sur la théorie que nous en avons donnée.

Si l'on se rappelle ce que nous avons dit sur la cause des inflammations en général, on s'appercevra aisément qu'il n'y a aucune difficulté à expliquer l'opération des acides dans un être organisé. Car introduire un acide concentré dans le système, soit artisciellement ou naturellement, comme quand il existe dans l'atmosphère, c'est y introduire, d'après notre théorie sur les acides, une quantité surabondante d'oxygène & de calorique. Ceux-ci, trouvant alors des matières avec lesquelles ils sont susceptibles de se combiner, commenceront par les décomposer & les changer en un autre ordre de choses.

Il fe analo matio l'un & qui a

différ De une i ment qu'il moins lois d les él tend fage avons mine dans d'avo d'oxy chimi fans, c paffif, appel

rationallons
en fa

Ce

ie animale \$ epton.

la composinature des
édecine, ou
alé, devient
divers effets
aux causes
s, ce moyen
de plus en
nature, & à
ue nous en

en général,
a'y a aucune
n des acides
ntroduire un
e, foit artifiomme quand
t y introduire,
acides, une
e & de calodes matières
ptibles de se
les décomposer
les de choses.

Il se passera, en conséquence, un phénomène analogue & identique à celui d'une instama mation générale du système, puisque, dans l'un & l'autre cas, ce sont les nênes causes qui agissent, seulement sous des modifications différentes.

De là le malade qui a la fièvre jaune, ou une maladie pestilentielle, doit être cruellement travaillé, puisqu'il doit avoir respicé ou qu'il respire continuellement un air plus ou moins acidifié, qui doit changer toutes les lois d'affinités qui existaient naguères entre les élémens qui composent sa machine qui tend à sa ruine. Ainsi, soit que l'on envifage les acides de la façon que nous les avons considérés nous-mêmes, foit qu'on examine seulement les effets qu'ils produisent dans l'économie animale, on sera forcé d'avouer qu'ils sont composés d'une bate, d'oxygène & de calorique, qui se combine chimiquement avec les premiers, puilque, sans celui-ci, l'oxygène deviendrait un agent passif, & incapabla d'opérer ce que nous appelons la désorganisation des corps.

Ce qui vient d'être dit s'applique à l'opération des acides forts & concentrés; nous allons parler actuellement de l'usage qu'on en fait en médecine; mais nous n'en parlerons que d'une manière générale, la nature de cet ouvrage ne nous permettant pas

Le bien qui résulte d'un acide qu'on administre ( mitigé avec de l'eau ) provient de ce qu'il tend à rétablir la transpiration & les sécrétions en général. On admettre folontiers cette théorie, si l'on fait attension que, lorsque l'acide vient à se décomposer, son oxygène & son calorique doivent se récombiner avec d'autres substances, telles que l'hydrogène, &c. & sormer une transpiration plus abondante.

De là on peut expliquer pourquoi les fruits, qui sont plus ou moins acides, accélèrent généralement les sécrétions urinaires; pourquoi la limonade qu'on administre à un malade est toujours suivie d'une sueur salutaire. Le même phénomène se manisesse dans la végétation. M. Sennebier a observé que les plantes qu'on fait croître dans l'eau légèrement acidusée d'acide carbonique, transpirent beaucoup plus de gaz oxygène, parce que, dans ce cas, ce gaz se décompose, & le principe carboneux se combine & se fixe dans le végétal, tandis que l'oxygène est poussé au-dehors.

D'après ce que nous avons dit sur la composition des acides, & leur effet dans l'économie animale, nous nous permettrons quel-

ques Make reipe ie p Étaies avecqu'il quest corps Septo ou p d'aut le pl tion. mos. devel Mivan eu d notre impi prine

> que l des néant qui, princ

10 lif

page

nettant pas

qu'on adprovient
transpiration
on admettra
fait attenis décomque dorvent
lances, telles
transpiration

ires ; pourires ; pourire à un maeur falutaire, leste dans la servé que les l'eau légèrene, transpirent ; parce que, mpose, & le e & se fixe oxygène est

it sur la comet dans l'éconettrons quel-

ques réflexions sur la doctrine du septons Malgré tout le génie du Dr. Mitchill, & le respect que nous lui devons pour avoir die le premier que les maladies postilentielles. étaient dues au septon combiné chimiquement avec l'oxygène, nous olons néanmoins douter qu'il ait été auffi heureux quand il a été question d'expliquer son opération dans le corps humain, &c. Loin de considérer le septon ou l'azote comme un élément passif, su plutôt comme fervant de véhicule & d'autres agens plus actifs, il en a fait l'êtrede plus malfesant de la nature. La dissolution & la désorganisation des êtres animés, nos maladies contagieuses, dont les germes le developpent dans les débris de la nature sivante, les pestes qui, pour-ainsi-dire, n'ontsu d'autres bornes que les extrémités de notre globe, toutes font l'ouvrage du septon impiroyable ( grim septon. ) Voyez sa doctrine mise en vers, Medical Repository, vol. 4, page 189 & fuivantes. all to the month of all

Quoique je sois parfaitement convaincu que l'acide septique ou nitrique soit la cause des maladies pestilentielles, je ne saurais néanmoins en attribuer la virulence au septon, qui, suivant notre célèbre docteur, est le principe de la putrésaction, (the element bostile les life.) ibidem, vol. 1, page 192, & vol. 3.

page 171. Pour être à même de juger de l'opération de l'acide septique dans l'écono. mie animale, je me contenterai de raporter le fair suivant : dans la première section de ce cha ftre, on a vu qu'en mettant de la poudre de charbon dans de l'acide nitrique bien concentré, il s'en fesait sur-le-champ une décomposition; pareillement, quand on prend de ce même acide, so t naturellement ou artificiellement, son oxygène doit nonfeulement s'emparer, en abandonnant l'azote ou le septon, du gaz carboneux qu'il rencontre ; mais encore, à l'aide du calorique qui se dégage durant la décomposition, il doit décompoter la graisse ou substance adipeuse du système, & se combiner avec son carbone. Cela posé, je demande si une telle opération n'est pas capable de porter le plus grand désordre dans notre machine, puisqu'elle se décompose, pour-ainsi-dire, instantanément; & n'est-il pas évident que, dans ce procédé, le septon n'est qu'un agent passif, ou qu'il fert simplement de véhicule à l'oxygène & au calorique, qui seuls ont le droit de réclamer le titre de DESORGANISATEUR de la nature vivante?

Sur ce principe on peut expliquer pourquoi les substances oléagineuses empêchent ce qu'on appelle la putrefaction des corps. Un ca-

davi grait péra n'a eit e Ces gène tions leur carb opér de · biné en g état, évid gène au: 1 carb deco cet diffé

flitudil et

carb

juger de ns l'écono. de raporter section de tant de la de nitrique ir-le-champ quand on aturellement doit nonnant l'azote qu'il renu calorique position, il bstance adie er avec fon fi une telle orter le plus , puisqu'elle antanément ; ce procédé, lif, ou qu'il 'oxygène & oit de réclan de la na.

er pourquoi nent ce qu'on ps. Un ca-

davre qu'on aura embaumé ou enduit de graiffe, à la manière des Gaunches, se piéservera dans le mêne état, parce qu'à la température dans laquelle nous vivons, l'oxygène n'a point d'action sur le carbone solide, s'il est dans un état d'oxide, puisqu'il est, dans ces circonftances, parfaitement faturé d'oxygène. De là on voit comment les fumigations lervent à conserver les viandes : car leur procédé ne sert qu'à fixer la marière carbonique fur les corps qui subiffent cette opération, ce qui les met à l'abri des attaques de l'oxygène. Mais, si le carbone est combiné avec l'hydrogène, élémens qui forment en grande partie les graisses, & si, dans cet état, on en enduit un corps quelconque, il est évident qu'à une moyenne température, l'oxygène ne l'attaquera que faiblement, & qu'en au mentant cette température, la graisse, ou le carb ne & l'hydrogène, seront premièrement decomposés, & ensuite l'azote, &c. D'après cet aperçu, on voit qu'il y a une grande différence à taire dans la décomposition du carbone, suivant les degrés de température auxquels il se trouve exposé.

Quant au mot septon, que le docteur a substitué à celui d'azote, parce que, suivant lui, il est sort adapté à la chose qu'il désigne ( to septon ) 66 ce qui dispose particulièrement les corps à patrifier. " ( Ibidem, vol. 2, page 53.5 l'avoue que ce changement ne me paraît pas heureux, quoique le mot azete ne soit pas le meilleur possible pour désigner la chose, Mais ce qu'il y a de certain c'est que les corps putréfiables pourraient subir le procédé de la putrepaction ( mot qui ne peut exprimer que le jeu d'affinités qui a lieu dans un corps qui change de maniere d'être ) saus l'intervention ou la présence du septon, L'hydrogène, le carbone, le phosphore, &c. auraient, à mon avis, autant de droit au titre de septon que l'azote, puisqu'ils jouent également leur sôle dans les corps qui se putrifient; & par consequent aucun d'eux, ains que l'azote, ne pourrait être regardé comme le principe de la putrétaction, puisque les feuls agens capables de les détunir ou de rompre leur alliance, quand els font combinés ensemble, sont l'oxygéne & le calorique; celui-ci en affaiblissant d'abord leurs liens, & celui-là en s'emparant premièrement du carbone, de l'hydrgêne, & ainsi de suite ; ce qui, comme on le voit, produit une separation successive de leurs élémens, & par conséquent ce qu'on appelle desorganisation.

CHAPITRE

ou 1

move

d'étui

comp

conni

fibles,

Aratio

grand

tique

je pi

une :

poifor

posib

puilgi

incoe

comm

pas p

l'iden

font i conna pour

# CHAPITRE IV.

### THEORIE DES POISONS.

lans les sciences où il est impossible de connaître la nature des choses par l'analyse ou la séparation de leurs parties, le seul moven que nous ayons d'y parvenir c'est d'étudier scrupuleusement leurs effets, de les comparer avec ceux qui nous sont les plus connus, d'en remarquer toutes les analogies, & d'en déduire toutes les conséquences posfibles, qui deviennent elles-mêmes des démonstrations, quand elies font appuyées fur un grand nombre de faits analogues & identiques. Ainsi, dans la théorie des poisons que je prétends donner, on ne faurait exiger une analyse exacte & parfaite de tous les prisons en particulier : la tâche en est impossible, & deviendrait, par là, ridicule, puilque je regarde le principe vénéneux comme incoercible, & que, s'il n'en était point ainsi. comme on aura lieu de le voir, il ne serait pas poison. Il suffira donc de faire voir l'identité d'effet qu'ont les poisons qui nous font inconnus, & qu'il nous est impossible de connaître, avec ceux que nous connaissons, pour établir notre théorie. Ainsi je commence

d'eux, ains
rdé comme
puisque les
unir ou de
nt combinés
calorique;
leurs liens,
èrement du
e suite; ce

une separa-

z par confé-

ISATION.

e paraît pas

ne soit pas e la chose.

est que les

de procédé

e peut ex-

a lieu dans

d'âtre ) fans

du Cepton,

phore, &c.

roit au titre

jouent éga-

ui se putri-

HAPITRE

par l'exemple suivant, qui est à la portée de tout le monde.

Si l'on applique les mouches cantharides 2 l'épaule d'une personne que je suppose affligée d'un rhumatisme aigu, la douleur cessera, & il se formera une vessie d'eau ou de serum entre l'épiderme & la peau, durant l'opération de l'emplatre. Mais si, au lieu de ses appliquer à une partie externe, on en fait prendre à une personne un scrupule ou deux, elle sera bientôt la victime malheureuse de cette prescription, & I'on dira, en langage ordinaire, qu'elle est morte empoisonnée. Voili la même substance qui produit eux effets qui semblent diamétralement opposés, & que l'on devrait par consequent attribuer, suivant le jugement de la multitude, à des causes différentes; mais, pour détruire cette erreur, nous allons faire voir qu'une même cause peut produire des effets tout disférens, eu egard auxicirconstances.

Nous savons que ce qui constitue un rhumatisme aigu est une inflammation des muscles où se fait sentir la douleur. Nous avons tâché de démontrer qu'une inflammation quelconque était due à la rétention du calorique dans la partie affectée, & que c'était faute de ce qu'il ne pouvait être mis dans un état

latent

later dait l'ox mati occa faire d'api conf qui mou en c la se d'eau peau des . com que: latio

> cesTa M mêm dans c'est gage mom biner

oui |

parti

form

portée de ntharides 1 ppoie afflieur cessera, ou de serum int l'opéralieu de les on en fait e ou deux, heureuse de en langage nnée. Voilà deux effets osés; & que uer, fuivant des causes cette erreur, nême cause

ndes muscles
Nous avons
mation queldu calorique
c'était faute
dans un état

latent

disférens, eu

latent qu'il y devenair nuisible, ou qu'il tendait à en détruire l'organisation, à l'aide de l'oxygène : nous avons vu aussi que la formation de la transpiration insensible était occasionnée par un degré de chaleur néces. faire à cette combinaison chimique. d'après ces principes, nous devons tirer ces consequences nécessaires ; 10 que le calorique; qui est combiné chimiquement avec les mouches, devient fenfible lorsqu'elles font en contact avec la peau; ce qui occasionne la sensation de la chaleur ; 2° que la vessie d'eau qui se forme entre l'épidetme & la peau est l'effet du calorique qui se dégage des mouches durant leur opération, en tesant combiner l'oxygène avec l'hydrogène; 30 que la douleur ceffe, parce que l'accumulation du calorique qu'il y avait dans la partie est mise dans un état latent durant la formation de la vessie d'eau, ce qui doit nécessairement produire un effet salutaire.

Mais, s'il n'en est pas ainsi lorsque les mêmes mouches sont prises intérieurement, dans la quantité que nous avons mentionnée, c'est que leur calorique combiné, qui se dégage presque instantanément, dispose au même moment plusieurs bases acidifiables à se combiner avec l'oxygène. Le degré de chaleur qui doit régner dans le système est trop puis

6 l

nou

pro

les

& É

pas

qu'i

qui

cett

€on

dev

s'y

leur

une

foul

plus

cou

chai

tie

pofi

fans

Pox

le p

fers

riqu

fent

n'ét

C

P

sant pour que l'hydrogène le combine palfiblement avec l'oxygène, of de former de l'eau. L'azote, qui, à ce degre de chaleur, est porté à l'état de gaz, peut, à cette température, devenir acide, ou peut-être même ammoniaque, & doit entraîner nécessairement la destruction du malade. C'est probablement dans le combat de cet acide avec l'alkali volatil; que giffent, en grande partie, les avant-coureurs d'une mort cruelle. Ainsi nous croyons que la mort soudaine, produite par les mouches cantharides, est due à la décomposition du système, qu'elles occasionnent par le calorique qui s'en dégage, & qui y joue un rôle analogue à celui qu'il joue dans la fermentation ou la putréfaction.

S'il est naturel de suposer que les mouches cantharides doivent leur qualité vénéneuse au calorique qui se trouve chimiquement combiné avec leur substance, nous allons voir que la même chose a lieu pour le venin d'une vipère, &c.

Quand une personne reçoit une piquure de vipère, dans une partie quelconque du corps, il se maniseste aussitôt, dans la partie affectée, un gonslement accompagné d'une douleur aigue; la couleur de la peau se change à mesure que l'action du venin dévient plus longue ou continue; ensin la personne meurt,

former de de chaleur, cette temcette temcette même ressairement probablee avec l'alnde partie, elle. Ainsi
ne, produite due à la ccasionnent e, & qui y li joue dans

es mouches énéneuse au ement comallons voir ir le venin

ne piquure leonque du ns la partie agné d'une au se change dévient plus onne meurt, si l'on n'y apporte un prompt remède. It nous suffira encore d'analyser l'effet que produit ce venin, pour en saire connaître les principaux ingrédiens.

Premièrement la partie affectée fe gonfle & éprouve une douleur aigue. Il ne faut pas être bien instruit en physique pour savoir qu'il n'y a que le calorique dans la nature qui puisse dilater les corps. Or pourquoi cette partie se dilaterait-elle, s'il ne s'y en concentrait pas une quantité superflue, qui devient sensible quand le corps étranger qui s'y introduit vient à se décomposer? D'ailleurs la douleur aigue nous avertit qu'il y a une surabondance de chaleur dans la partie souffrante. Mais ce qui prouve de plus en plus cette affertion, c'est le changement de couleur qui survient à la peau. En effet ce changement pourrait-il avoir lieu si la partie n'était pas décomposée 3 & cette décomposition pourrait - elle subvenir & s'opérer sans la présence du calorique, assisté par Poxygène?

Ces exemples nous font assez voir que, si le principe vénéneux (expression dont je me sers pour désigner l'esset morbisère du calorique, qui, comme on peut facilement le sentir, n'existe que pour les êtres organisés ) n'était pas incoercible, il n'y aurait point de

poison dans la nature, puisqu'on pourrait l'enchaîner, & par là borner ses effets. Mais, comme il n'en est point ains, & que le ca, lorique, élément qui commande à la nature entière, est toujours agissant, il s'ensuit, par une conséquence nécessaire, que, lorsqu'un véhicule quelconque l'introduit dans une machine organisée, il doit en détruire l'harmonie, & renverter bientôt les colonnes fragiles sur lesquelles elle repose.

Ainsi nous croyons que le calorique, qui se trouve chimiquement combiné avec le venin de la vipère, devient libre lorsqu'il s'introduit dans notre fystême ; qu'il décompose, avec l'oxygène qui le trouve présent, la partie affectée ; que son effet devient en peu de tems universel, parce qu'il pénètre toute matière; & que, durant cette décomposition, il se forme des acides, & surtout de l'acide nitrique ou feptique, qui finiffent par donner It mort au malade, si l'on n'a pas soin de les neutraliser dans leur état d'embryon. Tet est à peu près le rôle destructeur que joue le calorique dans ce phénomène surprenant. Mais, pour appuyer ce que j'avance, je vais citer le fait suivant

Dans l'expédition de la Jamaïque, en 1780, contre le continent espagnol, un foldat du 79me régiment, en marchant dans les bois

près : l'orb le ite ce q fut i quelq dérab loncé tièret Tropi traor théor un a comt point nous veuil

cette d'ana fubita

impal

fets. Mais, que le ca, la nature enfuit, par lorsqu'un dans une ruire l'har-plonnes fra-

n . pourrait

vec le venin u'il s'introdécompose, sent, la parent en peu mètre toute composition, de l'acide par donner pas soin de abryon. Tel ir que joue surprenant, ince, je vais

ie, en 1780, i foldat du ins les bois

près du château San Juan, fut piqué, sous l'orbite de l'œil gauche, par un serpent qui se tenait suspendu à la branche d'un arbre; ce qui lui causa aussitôt tant de douleur qu'il fut incapable d'aller plus loin. Il mourus quelques heures après, ayant le corps considérablement enflé, & d'une couleur jaune soncé. l'œil, près de la morsure, était entièrement décomposé. " ( Voyez Moseley on Tropical Diseases, page 30. ) Si cet effet extraordinaire ne peut s'expliquer fur notre théorie, il faut rechercher dans la nature un agent plus actif que le calorique; mais, comme jusqu'à p ésent nous n'en connaissons point qui lui soit supérieur en énergie, nous nous en tiendrons à lui jusqu'à ce qu'on veuille bien nous faire connaître celui qui est en droit de le suplanter.

Ce n'est pas sans raison que Gallien a suposé que le venin des serpens était une substance spirituelle, ou une espèce de vapeur,
dans laquelle réside une grande puissance
concentrée dans un petit espace ( de Locis
Affectis, lib. 3, cap. xi. ) Il faut l'avouer,
cette idée, jetée au hasard, a quelque chose
d'analogue à celle que nous en avons, puisque
nous ne connaissons point en physique de
substance qui soit plus spirituelle ou plus
impalpable que le calorique.

Mais ce qui tend beaucoup à fortifier cette théorie, ce font les remèdes qu'il faut employer pour la cure de ces accidens. Un heureux hasard a conduit certaines personnes à se servir de substances huileuses pour guérir la morsure d'un serpent venimeux. Les fuccès dont ce remède à toujours été suivi l'ont fait regarder comme un spécifique. En effet nous savons que toute substance huileuse est propre à neutraliser les acides & à suspendre le progrès de leur formation. Or si, d'après notre principe, il se forme des acides à la tuite de la piquure d'un animal vénéneux, ce qui est une contéquence nécessaire de la décomposition du système, il s'ensuit que les huiles doivent être un spécifique pour la guérison des piquures vénéneuses. ( Voyez le Medical Repository, vol. 2, page 253. )

Aux exemples que je viens de citer je vais en joindre un autre dont on n'a encore donné aucune explication satisfesante, faute des données nécessaires. La substance dont je vais actuellement m'occuper est l'opium. On dirait que les médecins l'aient assectioné plus que tout autre remède, par les maux qu'il sait épargner aux malades. Heureux si l'on eût mieux connu l'art de s'en servir; car jamais il ne sût devenu pernicieux dans la pratique de la médecine.

T l'opi PAFLI term duit marq dans fuis. inhér un e En e calor comn dénot duit prend étran, du c éléme celles tionn pomn gnité taine manie qualit

qui sc

monti

rique

ortifier cette 'il faut emcidens. Un es personnes s pour guéimeux. Les irs été fuivi écifique. En ance huileuse ies & à sustion. Or fi, ne des acides animal vénéce nécessaire e, il s'enfuit écifique pour uses. ( Voyez age 253. )

eciter je vais encore donné , faute des nce dont je l'opium. On affectioné plus s maux qu'il cureux fi l'on fervir ; car cieux dans la

Tout le monde sait que l'effet mortel de l'opium détruit l'organisation d'un viseère particulier, tel que l'estomac, ou en d'autres termes, y occasionne une inflammation, produit une éruption à la peau, plus ou moins marquée, & enfin détruit les fonctions vitales dans un être organise. A ces caractères je suis sorcé de reconnaître un agent subtil & inhérent à sa substance, pour qu'elle produise un effet qui paraît disproportioné à la cause. En effet, si l'opium ne contenzit point du calorique qui lui est chimiquement combiné, comment pourrait-il produire un effet qui dénote & prouve sa présence ? Car, s'il produit une éruption à la peau, quand on le prend en quantité, on ne peut attribuer cette étrange occurrence qu'à la présence & à l'action du calorique, qui dispose d'abord les parties élémentaires du corps à se décomposer, & à celles de l'oxygène, qui en achève & perfectionne l'ouvrage. Le datura stramonium, ou pomme épineuse, ne manifeste de la malignité que parce qu'il contient aussi une certaine quantité de calorique; d'ailleurs sa manière d'opérer dans le système, soit par sa qualité diurétique, ou par ses autres effets qui sont analogues à ceux de l'opium, démontrent certainement la présence du calorique & l'effet qu'il produit, soit en accélé-

rant les fécrétions urinaires, &c. ( Voyen le Medical Repository, vol. 2, page 30.)

La cicuta aquatica, décrite par Wepfer, produit des effets extraordinaires dans l'économie animale. Suivant cet auteur la racine de cette plante occasionne une douleur violente & une grande chaleur dans l'effomac; des convulsions terribles, accompagnées de la perte de tous les sens, de la contorsion des yeux, & de l'écoulement du fang par les oreilles. Tous ces tymptômes ne démontrent. ils pas une décomposition de la machine, ainsi travaillée ? Si cette plante malfesante, pat raport à nous, ne contenait pas du calorique en elle-même, je demanderais d'où peut provenir cette sentation de chaleur qui se manifette dans l'estomac de celui qui en est affecté. Comment le fang serait-il forcé de sortir par les oreilles, s'il n'était point dilait par le calorique, & obligé de céder à la force invincible qui écarte ses molécules?

Mais, si l'on veut analyser plus scrupuleus sement l'effet de l'opium en général, & surtout ses vertus bienfesantes, on sera force, d'après les principes que nous avons établis jusqu'ici, d'avouer qu'il contient une certaine portion de calorique qui lui est chimi. quement combinée. On fait qu'après avoir administré

admi attaq d'abo s'em fouci léger guiffa duit. politi les d nouv comb La t mani preus La f &c. . calor latent D'a l'opis façon

ulage

fystên

comp

inflat

rique

perni

comp

Scc. ( Voyen page 35. ) Wepfer, prolans l'éconour la racine douleur vio ins l'effomac; mpagnées de ontorsion des fang par les e démontrent. la machine alfefante, pat du calorique où peut proqui le mai qui en est t-il forcé de t point dilate céder à la

us ferupuleus néral, & furn fera forcé, avons établis ent une cerlui est chimis u'après avoir administré

molécules ?

administré une dose d'opium à un malade. attaqué de la phthisie, ses douleurs semblens d'abord s'évanouir ; une douce tranquilité s'empare de toutes ses facultés accablées de soucis, d'angoisses & d'nxié és cruelles ; un léger sommeil voltige sur les paupières languiffantes : tel est l'effet apparent qu'il produit. Mais il fait plus encore. Sa décomposition, qui a lieu dans le système, restaure les différentes sécrétions, en fournissant un nouveau degré de chaleur capable de faire combiner ensemble l'oxygene & l'hydrogene. La transpiration & l'expectoration qui se manifestent aprè- l'avoir administré sont des preuves incontestables de ce que j'avance. La formation de la transpiration intensible. &c. enlève de son côté la surabondance de calorique, en le mettant dans une forme latente.

D'ailleurs on sait que l'effet salutaire de l'opium dépend, en grande partie, de la façon dont il est administré. Si l'on en fait usage, par exemple, quand la graisse du système ( carbone & hydrogène ) est en décomposition, ce qui constitue une sièvre inflammatoire, parce qu'il y a peu de calorique mis en forme latente, il devient alors pernicieux, parce que, loin d'arrêter la décomposition qui a lieu, on ne fait que l'ac-

65

gène pour le carbone. Mais il n'en est pas ainsi d'uns le cas contraire, parce que l'azote a naturellement moins d'attraction pour l'oxygène que n'en a l'hydrogène; & il ne faut qu'une occasion favorable pour faire combiner ensemble l'oxygène & l'hydrogène; ce qui s'effectée par une dose convenable d'opium, qui, durant sa décomposition, rend sensible le calorique qui lui était chimiquement combiné.

L'effet tant vante du digitalis, dans la phthisie, l'hydropisie, &c. peut s'expliquer de la même manière que celui de l'opium. Cette plante, ayant une certaine portion de calorique combiné chimiquement avec sa substance, débarrasse le système de la trop grande quantité d'oxygène & de calorique, en rétablissant la formation des différentes matières excrémentitielles, qui ne peut avoir lieu qu'au moyen d'un certain degré de chaleur. Car, sans cette nouvelle addition de calorique, elles seraient stationaires, & consequemment augmenteraient la maladie par leur féjour dans notre corps. Si nous sommes forcés d'avouer que la formation de la transpiration insensible & des autres sécrétions est due au calorique qui décide leur combinaison, nous serons austi obligés d'a-

L l'op rer. de i de 1 rable foul veut des à l'ir anim leurs exter qui, de la de c veme chine

l'opi

Perfe

état

en e

agent

toire

rer ;

chez

point

FOU

qu'a l'oxyn'en est par
que l'azote
chion pour
e; & il ne
pour faire
'hydrogène;
convenable
ofition, rend
it chimique-

lis, dans la expliquer de de l'opium. portion de ent avec fa de la trop le calorique, s différentes e peut avoir n degré de elle addition tionaires, & la maladie ps. Si nous formation de autres sécrédécide leur obligés d'avouer que tout agent qui les rétablit doit contenir une certaine portion de calorique,

Les Turcs & les Perses, qui recherchent l'opium, comme un fûr moyen de se procurer l'ivresse, accompagnée de ses charmes & de ses horreurs, seraient bieniet la victime de leur avidité tensuelle, si un climat favorable n'en rendait l'effet moins actif. On souscrira volontiers à cette opinion, si l'on veut examiner un instant comment la nature des climats que nous habitons peut modifier à l'infini les causes agissantes dans l'économie animale. On sait, par exemple, que les chaleurs font transpirer, parce que la chaleur externe ajoute à l'action de la chaleur, interne, qui, comme nous l'avons dit, este la cause de la formation de la sueur, &cc. & maintient de cette manière, l'équilibre dans les mouvemens & opérations internes de notre machine. Cela posé, il est aisé de voir pourquoi l'opium ne saurait empoisoner les Turcs & les Perses, qui le mangent pour sortir de leur état sombre & taciturne, & pour rallumer en eux les doux feux de l'amour. Cet agent, loin de déranger les fonctions fécrétoires du syslème, ne fait que les accilérer ; ce qui rend fon effet moins maltefant chez ce peuple, dont la constitution n'est: point affujétie aux influences d'un climar

inconstant & variable. Les chaleurs qu'ils éprouvent contlament les rendent susceptibles de suporter un grand degré de chaleur, dont l'effet se trouve contrebalancé par une trans. piration plus ou moins copieuse. D'ailleurs, si l'effet de l'opium est de les rendre amou. reux, ou s'il est un moyen d'exciter & d'alimenter leur appétit pour les femmes, notre théorie sur la formation de la semence ne devient-elle pas démontrée ? & l'affouvissement de leur passion n'est-il pas aussi un moyen pour confommer la surabondance de chaleur que l'opium leur communique? Enfin il paraît que les mœurs des Turcs & des Perses, ainsi que le climat qu'ils habitent, favorisent l'usage d'un aliment qui donnerait une mort certaine aux peuples du Nord, s'ils voulaient en faire un objet de débauche,

Indépendament des exemples que je viens de citer, & qui seraient dé à suffisans pour donner une idée claire & précise de la manière dont agissent les poisons en général dans l'économie animale, je vais les considérer actuellement plus en grand & d'une manière plus générale, & répondre à quelques objections que l'on pourrait faire.

La nature ne travaille pas seule à la combinaison des élémens qui sont capables de nous détruire. L'homme, qui voudrait aussi tout ouv fons vif lités tant neut que l'ox La c dépo queu que taine un g

D'a les a dans

ment

puisse.

caloriq

leur q produi ou, en fixe d vient braffe de la c j'apelle corps favoir ce prin

fusceptibles thaleur, dont ar une trans.

D'ailleur,

endre amou.
iter & d'alimmes, notre
femence ne
l'affouviffepas auffi un
bondance de
mique? Enfin
Furcs & des
ils habitent,
qui donnerait
s du Nord,
de débauche,
que je viens
fuffifans pour

ire. ule à la comcapables de roudrait auss

dre à quelques

se de la ma-

en gênéral s les confidénd & d'une

tout créer, s'occupe de son côté à imiter ses ouvrages, & est parvenu à former des poisons de la plus grande activité. Le mercure vif est un de ceux qui n'acquièrent des qualités malfesantes & destructives qu'en les portant à un état d'oxide, ou à celui d'un sel neutre. L'arsenic n'est un si grand poison que parce qu'il est toujours combiné avec l'oxygène & par consequent avec le calorique. La chaux perd sa causticité après voir été dépouillée de son calorique. (\*) Les liqueurs fortes ne montrent de : malignité que parce qu'elles en contiennent une certaine dose. Les substances réfineuses qui ont un goût apre & piquant, en sont obablement chargées, proposit à line à si

D'ailleurs on a observé que les plotes & les animaux vénéneux se rencontraient plutôt dans les climats chauds que sous les cones

<sup>(\*)</sup> Ceux qui ont gratuitement suposé que a chaleur qui se maniseste durant l'extinction de la chaux est
produite par le passage de l'eau siquide à l'état sol. de,
ou, en d'autres termes, que " la matière de l'eau se
sixe dans la chaux, tandis que sa chaleur latente devient sensible " n'ont pas senti les difficultés qu'embrasse cette théorie. Pour voir d'abord l'impossibilité
de la chose, il suffit de savoir que l'eau ( corps que
j'apelle secondaire parce qu'il est composé de deux
corps primitis ) ne peu exister que sous trois formes,
savoir : sous une serme solide, liquide ou gazeuse. Si
ce principe est vrai, comment concevoir que l'eau
puisse, dans les chaleurs de l'été, se départir de son
calorique latent pour se sixer dans un corps, tèl que

glaciales. On fait que le virus du scorpion est plus ou moins dangereux, suivant les latitudes dans lesquelles vit cet insecte. Joann Lea, dans son Histoire d'Afrique, rapone que les habitans de Pescara sont obligés d'abandonner cette ville, durant l'été, par l'abondance de ces animaux dangereux, dont la piquure est suivie d'une mort certaine, De plus, des voyageurs dignes de foi on rencontré sur le Pic de Ténérisse une sorte de plante dont les branches étaient garnies de petits boutons qui, étant presses, rendaient un jus venimeux, qui, appliqué sur la peau d'un cheval ou autre animal, emportait sur le-champ le poil de la peau. ( Voyez l'Histoire de la Société Royale de Londres. L'action de ce poison est fort analogue à celle de la chaux vive, qui brûle à-l'inflant les substances animales qui se trouvent à sa portée.

nant d'un On lumi fens diffé loriq lance acide

conce donne auffi tité d même comm puiffer

leurs i

nénet

Ge

Je i que n du ca ignoro D'aille & imp

procéd généra

la chaux, & y demeurer comme dans un état de glace? En disant que la matière de l'eau se fixe dans un corps, il faut ou entendre qu'elle conserve la température du corps avec lequel elle se combine, ou que la phrase ne veut absolument rien dire; car, chimiquement parlant, quand on dit que la matière de l'eau se fixe dans un corps, on devrait entendre par la que les bases oxygène & hydrogène se fixent exemptes de toute combinaison. Mais alors on sent que, dans cet état, ces élémens ne seraient plus eau, & par conséquent la matière de l'eau est une dénomination vague, puisque le terme la matière, &c. ne peut s'appliquer qu'aux corps primitifs ou élémentaires, & non aux corps composés ou secondaires.

du scorpion ivant les laniecte. Joann que, raporte font obligés nt l'été, par gereux, dont ort certaine, de foi on ffe une sorte nt garnies de es rendaient fur la peau mportait fur Vovez l'Hise Londres. analogue à à-l'instant les ent à sa portée.

de l'eau se fixe qu'elle conserve elle se combine, it rien dire; car, que la matière de entendre par la fixent exemptes n sent que, dans lus cau, de par dénomination ce, ne peut s'ap-

Par une autre analogie non moins surprenante, le venin des serpens agit sur nous
d'une manière très semblable à la chaux vive.
On peut comparer leur direction à un point
lumineux dont les rayons divergent en tous
sens & avec la même vélocité, avec cette
différence que la chaux, en perdant son calorique, devient l'agent propre à contrebalancer & à décomposer la formation d'un
acide; tandis que la plante ou l'animal vénéneux est dénué de cette qualité salutaire.

Gela posé, on me demandera comment concevoir que ce calorique combiné puisse donner la mort aux animaux l'une manière aussi soudaine; comment une se petite quantité de ce principe destructeur peut, à l'instant même, désorganiser un être vivant; ensin comment concevoir que les serpens vénéneux puissent séparer leur venin de la masse de leurs sluides sans en être eux-mêmes incomodés.

Je réponds d'abord à la première objection que nous ne connaissons nullement l'énergie du calorique, & que par consequent nous ignorons jusqu'où peut s'étendre son pouvoir. D'ailleurs le calorique deviendrait-il inactif & impussant dans ces circonstances seulement? Si, comme nous l'avons dit plus haut, ce procédé n'est qu'une décomposition & une génération d'acides dans le système, y a-t-il

a s'étonner que la mort soit produite d'une manière si soudaine, lorsque notre organisation, d'où résulte le phénomène de la vie, est mise en lambeaux par une sermentation rapide? En outre les symptômes qui surviennent au corps, après ce genre de mort, sont tous analogues à ceux que nous remarquons dans les cadavres qui ont péri durant une sièvre pestilentielle. Dans ce dernier cas, c'est un acide qui agit sur notre corps; sandis que, dans l'autre, ce sont des acides qui se forment, & qui entraînent nécessairement notre destruction.

Quant aux animaux qui portent leur venia sans être empoisonés, ce phénomène cessens de tant nous surprendre, si l'on veut réfléchir que la vipère, par exemple, est munie d'un réservoir pour le contenir. D'ailleur la virulence du poison, ou plutôt la quantité de calorique qui se trouve combinée avec une base quelconque, est en raison de la capacité donnée à chaque espèce pour le suporter. Car il s'en faut de beaucoup que tous ces poisons soient doués du même degré de virulence. Un animal peut être constitué de manière à suporter un plus sont poison 3 de même qu'un homme, peut suporter un plus haut degré de froid qu'un autre. Ainsi une guèpe, une abeille, produisent une piqure

pi & déi

gen fup ftan

lièi ne cet qu'

mai

moy late corp touj

s'eff abor tente pour faill

mal blées

s'acc

oduite d'une otre organifae de la vie, fermentation nes qui furnre de mort, nous remarit péri durant s ce dernier notre corps; ont des acides ent nécessaire.

ent leur venia omene cessera on veut réfléole, est munie nir. D'ailleurs tôt la quantité ombinée avec raison de la pèce pour le beaucoup que ués du même mal peut être r un plus fort e peut suporid qu'un autre. produisent une piqure

piqure vénéneuse, en raison de leur volume & de leur capacité pour suporter leur venin. En outre la rage canine, maladie que l'on défigne par le mot d'hydrophobie chez les hommes, démontre que cet animal peut engendrer un poison dont il ne peut lui-même suporter l'effet funeste. Cette étrange circonfiance, qui ne se remarque que chez le chien, est due, sans doute, à sa constitution particulière. C'est un fait fort connu que le chien ne transpire point par la peau. Cela pose, cet animal doit être cruellement travaille des qu'il est malade ; car, étant constitué de manière à ne pouvoir pas transpirer par la peau, il est dépourvu en conséquence de ce moyen nécessaire pour mettre dans une forme latente le calorique qui s'accu ale dans son corps. En consequence la na me, qui veille toujours à la conservation de ses ouvrages, s'efforce de l'en débarasser par une salivé abondante. Cet effet salutaire, que l'on serait tenté de regarder comme une compensation pour son défaut de constitution, réussirait infailliblement à le mettre hors de danger, si cette bête souffrante n'augmentait pas son

mal par fes mouvemens & les crifes redou-

blées qui l'agitent. Ainsi, le calorique qui

s'accumule en lui n'étant plus en proportion

du débit qui s'en ferait si cet animal trans-

N

pirait, il doit conséquemment en être la victime, &, d'apiès ce que nous avons dit, il doit se former un vrai poison durant sa maladie, puisque sa salive, ayant été, pourainsi-dire, la seule sécrétion existante, a dû être nécessairement calorissée, ou contenir une grande quantité de calorique. Cette explication sussir sans doute pour faire connaître la nature de ce poison; &, comme personne n'ignore son effet sur le corps humain, on me dispensera d'en parler ici.

Sur le même principe on peut expliquer la formation du virus vénérien. Ce poison, suivant les historiens, doit son origine & sa naissance aux chaleurs de la zone torride. Son opération lente sur le sujet qui en est affecté prouve que ce n'est point un acide (\*) dans l'origine, mais que le calorique qui lui est chimiquement combiné se développe petit-à-petit, se combine, accompagné de l'oxygène, avec les bases acidisables, &

dé l'o

loi mo épi en

du leu du tê:,

I

binden auff riqu

.le r

Je

lors conc tude le moint rait-o

dicto

<sup>(\*)</sup> Les expériences de l'abbé Fontana, sur le poison des vipères, tendent à prouver que les poisons, si l'on en excepte les acides, ne sont point originairement acides. En esset, d'après ce que nous avons dit sur l'esset des acides dans l'économie animale, & ce que nous avons dit jusqu'ici sur la nature des poisons, j'ole croire que les poisons ne sont point originairement acides; car, si le poison de la vipère, par exemple, était acide, ce poison, par sa virulence, ne pourrait être que de l'acide nitrique. Mais l'animal en serait bientôt la victime, puisque son carbone dé-

décompose à la longue, comme on a lieu de l'observer, certaines parties du système.

Les divers symptômes qui se manisestent après l'introduction de ce poison particulier favorisent beaucoup cette assertion; car, lorsque le malade passe d'une température modérée à une plus chaude, le mal-aise qu'il éprouve augmente & redouble: & la raison en est évidente; c'est que le dévelopement du virus est acceléré par le surcroît de chaleur qui a lieu; & qu'alors la décomposition du système est plus rapide. De là les anxiétés, les insomnies, les maux de tête, &c.

Mais, en admettant que le virus vénérien est un composé d'un radical quelconque combiné chimiquement avec le calorique, on demandera pourquoi le mercure combiné aussi avec une portion d'oxygène & de calorique est regardé comme le meilleur antidote contre ce poison.

Je dirai d'abord qu'il est fort douteux que .le mercure soit le meilleur remède que nous

être la vicvons dit, il

durant sa

été, pour-

lante, a dû

r faire con-

& comme

le corps hu-

ut expliquer

Ce poison,

rigine & sa

one torride.

t qui en eft

int un acide

le calorique

iné se déve-

accompagné

cidifiables, &

der ici.

Cette

que.

contana, fur le que les poisons, soint originairenous avons dit animale, & coure des poisons, soint originairela vipère, par la virulence, ne Mais l'animal son carbone dé-

composerait nécessairement l'acide, ce qui entraînerait, comme on l'a déjà dit, sa destruction. Le phénomène ne pouvant donc avoir lieu de cette manière, il est dès-lors naturel de rechercher un moyen d'explication-plus, conciliable avec les faits. Or nous avons la cettitude que le calorique se concentre dans un corps pari le moyen de ce que j'appelle attraction, & qu'il n'est, point masses dans cet état. Pourquoi donc rejeterait-on une théorie qui ne renserme rien de contradictoire dans son ensemble?

ayons pour guérir cette maladie. Il n'est pas nécessaire d'être longtems dans la pratique de la médecine pour éprouver l'inefficacité de cet antidote si vanté. J'ai vu le sublimé corrolif, & autres préparations mercurielles, laisser périr des personnes à la sleur de leur Le. Ce remèle, loin de guérir le mal quand les os sont attaqués, ne fait qu'en accélérer la décomposition. En effet quoi de plus facile à concevoir que, lorsqu'on introduit dans le système un agent qui contient de l'oxygène & du calorique, il ne puisse engendrer aussitôt un acide supérieur en activité à l'acide phosphorique qu'il déplace? C'est avec raison qu'on a dit depuis longtems que " le remède a fait plus de mal au genre humain que la maladie. " Quand le cri public s'élève contre l'inefficacité d'un spécifique, il faut avouer alors son insuffisance ou sa faiblesse:

Cependant on ne saurait douter que le mercure ne produise de bons effets dans cette maladie, à beaucoup d'égards, sur-tout lorsque les os ne sont point endomagés. Car, d'après ce que nous avons dit plus haut, l'effet du mercure doit nécessairement accélèrer la formation des différentes matières excrémentitielles, telles que la transpiration, la salive, &c. Ces saits, en prouvant de plus en plus

la dé per for au for op

pri le bor niti

me

im fait qui fon

C

que

dan clin ven rati

que

la .

invé dans ries des i

on I

Il n'est pas la pratique l'inefficacité le sublimé nercurielles, leur de leur e mal quand en accélérer de plus fan introduit contient de puisse eneur en actiil déplace? is longtems nal au genre and le cri é d'un spéci-

ets dans cette tout lorsque Car, d'après at, l'effet du elêrer la forexcrémention, la salive, plus en plus

suffisance ou

la théorie sur la manière dont l'eau se forme, démontrent en même tems que l'effet d'un poison peut devenir nul, en le mettant dans une forme latente. Ainsi il est évident qu'en augmentant la transpiration, &cc. d'une personne qui est inoculée d'un poison d'une opération lente, on peut le rendre nul, en mettant nécessairement, par ce procédé, son principe venéneux dans un état latent. Sur le même principe on peut expliquer aussi les bons effets qui résultent de l'usage de l'acide, nitrique, tant vanté dernièrement dans la cure de cette maladie, qui n'est dangereuse que parce qu'on la méconnaît. Mais il serait imprudent de croire que l'acide nitrique fût faiutaire dans toutes les circonstances, puisquil ne l'est q l'autant que son calorique & son oxygène favorisent la transpiration.

Ce qui fortifie ce que j'avance ici, c'est que la syphilis est plus bénigne & moins opiniâtre dans les climats chauds (\*) que dans les climats glacés. Cette différence ne saurait venir, sans doute, que de ce que la transpiration est plus copieuse dans une circonstance que dans une autre.

<sup>(\*)</sup> J'ai souvent connu des maladies vénériennes invétèrces, particulièrement celles dont le siège est dans les parties glanduleuses, qui n'ayant pu être guéries par des remèdes en Angleterre, ont cédé au climat des iles occidentales, sans aucune médecine. (Moseley en Tropical Diseases, page 70.)

La petite vérole est probablement due à un poison, composé d'une bate inconnue avec le calorique. Le Dr. Friend nous dit. dans son Histoire de la Médecine, que cette maladie contagieuse parut premièrement en Egypte, sous le règne d'Omar, successeur de Mahomet. Il dit aussi qu'il est probable que cette maladie avait paru avant cette époque dans l'intérieur de l'Afrique, d'où il en fait venir le poison originaire. Cette idée nous affermit de plus en plus dans l'opinion que le calorique est le principe vénéneux de tous les poisons. Indépendament de tous les faits qui sont en faveur de notre théorie, il faut avouer qu'il y a une analogie bien frapante entre les effets que produit le virus vérolique dans le fystême, & les effets du mercure & des poisons violens; car on sait que, dans la petite vérole confluente, la salivation a lieu comme dans les cas où l'on administre le mercure. On sait auss que certains poifons produisent une éruption plus ou moins marquée à la peau. Or, en bonne logique, d'une identité d'effets nous devons toujours. inférer une identité de cause. Ainsi, quoique nous ne puissions pas donner une analyse rigoureuse du poison qui produit la petito vérole, nous devons néanmoins en étudier la cause par ses effets, & la placer dans l'ordre des ana cor une diff ave que

C

mar une Peu jour ties ficar

la le difficerta tems dans nifef commons outre nuer commile parties and the second communication of the second com

certa

ment due 1

e inconnue

nd nous dit,

e, que cette ièrement en

uccesseur de

probable que

cette époque

e idée nous opinion que

neux de tous

ous les faits

orie, il faut

ien frapante

us vérolique

mercure & it que, dans

falivation a

n administre

ertains poi-

us ou moins

nne logique,

ons toujours

insi, quoique

une analyse

uit la petite

en étudier la dans l'ordre

des maladies qui manisessent des symptômes analogues, & dont la cause nous est plus connue. La rougeole est due, sans doute, à une modification du même poison, ou à une différente base, incapable de se combiner avec une aussi grande quantité de calorique que le virus vérolique.

Quant à la petite vérole, qui n'attaque qu'une fois dans la vie, j'avoue qu'il me manque les données nécessaires pour donner une solution satisfesante de ce phénomène. Peut être sera t-il possible de le résoudre un jour, quand nous connaîtrons mieux les parties constituantes de ce poison, & les modifications qu'il fait subir à notre système.

Cependant on pourrait conjecturer que, vu la lenteur ou l'inactivité de ce poison; vu la difficulté qu'il a de produire son effet sur certains individus; vu ensin la longueur du tems qui s'écoule depuis son introduction dans le système jusqu'au moment où il maniseste de la virulence; toutes ces difficultés combinées ensemble doivent diminuer en nous la susceptibilité d'en être affectés. En outre, son premier effet doit beaucoup diminuer son activité particulière; car le corps, comme on le sait, acquiert, par habitude, le pouvoir de rendre nuls ou inessicaces certains poisons.

D'après ce qui vient d'être dit dans le cours de ce chapître, on pourra facilement se convaincre que le calorique qui se trouve chimiquement combine avec certaines substances, devient toujours pernicieux ou poison pour l'économie animale, quand il vient à s'y dégager : que les poisons sont plus ou moins actifs, suivant la quantité de ce calorique qu'ils contiennent. Si l'on nous fait reproche de n'avoir pas examiné en particulier tous les poisons, nous répondrons que la chose est assez inutile, vu que tous les poisons manifestent une identité d'action ou d'effet; ce qui prouve qu'ils sont dus à une même cause. Et ces effets pourraint-ils provenir d'une autre cause que du calorique assisté de l'oxygène, puisqu'ils sont dans la nature, les seuls agens capables de désorganiser & de décomposer les différens corps qui existent dans l'univers. Oui, sans le calorique, cet amas énorme de matières n'eût jamais pu se mouvoir, & sans l'oxygène les corps eussent été indécomposables, puisqu'il est le principe de la décomposition.

Mais, pour se convaincre de l'influence du calorique sur toute la création, qu'on jette un simple regard sur les différentes parties de notre globe. On verra une autre nature plus ou moins active, suivant le degré de chaleur

de cer tant f dans l point ne per les ob les pe légifla l'impe fes fo contri

tous I

chal

ne :

rayo

plus

un c

qui !

cont

en le

dout

touje

prése

mer,

fon

en c

péen

abor.

boîte

peup

naîtr

dit dans le a facilement ui fe trouve ertaines subux ou poison d il vient à font plus ou de ce caton nous fait né en partipondrons que que tous les d'action ou ont dus à une raint-ils produ calorique font dans la de désorgafférens corps Oui, sans le matières n'eût is l'oxygène osables, puis-

mposition.
l'influence du
i, qu'on jette
rentes parties
autre nature
le degré de
chaleur

chaleur qu'elle éprouve. es anim: x qui ne sont point poison, mais qui sentent les rayons du soleil d'une façon marquée, montrenç plus de férocité que ceux qui vivent sous un climat moins ardent. Le lion, le léopard, qui habitent la zone torride, font, sans doute, continuellement enivrés du feu qui les dévore, en les rendant féroces & farouches. Il y a fans doute une grande analogie entre ces animaux, toujours prêts au combat, & nos sauvages de l'Amérique, enivrés de liqueurs fortes, présent funesse qui leur sut apporté d'outre mer, & qui leur fit tout le mal qu'un poison peut faire à celui qui en fait usage sans en connaître la virulence. O nations européennes, les présens que vous fîtes aux aborigènes d'Amérique n'étaient donc que la boîte de Pandore que vous présentiez à un peuple qui avait toutes vos vertus sans connaître vos vices ! (\*)

<sup>(\*)</sup> Je sais que cette idée sera sévèrement critiquée de certaines personnes. Mais, si l'on veut analyser, tant soit peu, ce qui constitue la plupart des vices dans les sociétés, on verra que les hommes qui n'ont point encore subi le procédé qu'on appelle civilization ne peuvent avoir que peu de vices, pussqu'ils ignorent les objets qui les engendrent & les sont naître chez les peuples civilisés. Lycurgue, peut-être le plus grand législateur qui ait jamais existé, avait tellement sent l'importance de cette idée, qu'il tourna entièrement se soins vers la destruction de tout ce qui pouvait contribuer à faire naître des vices. Ainsi il bannit tous les arts & les sciences qui auraient pu amoir le

Je terminerai ce chapître en citant plusieurs fables des anciens, où il sera facile de voir que ces peuples reconnaissaient l'effet destructeur du seu comme le poison universel,

> cor. della

> > L

Pon

d'un

d'un

myth

n'eft

qui :

com

male

Serni

vois

d cor

les t

ferpe

natu: nom semb

pent

dériv

parce r ful

tréfa

auffi

· Le sens allégorique de la fable de Prométhée nous décèle une vérité philosophique, que nous avons, en quelque sorte, dédaignée, parce que nous n'en sentions pas assez le prix. Quelle allégorie plus heureuse que celle qui nous représente la Providence lancant de son trône l'élément qui devait jouer le plus grand rôle dans le phénomène de l'animation, & servir en même tems à détruire l'espèce vivante! En effet Prométhée, escaladant le ciel pour y chercher le feu nécesfaire à animer l'homme qu'il avait formé du limon de la terre, & qui est précipité par Jupiter, pour le vol qu'il y fait, sur le mont Caucase, où un aigle dévore son foie à mesure qu'il renaît, n'est que l'emblême de la matière ignée, qui tantôt ranime

courage & déprayer les mœurs des Lacédémoniens, L'or & l'argent n'eurent plus de prix; chose essentielle pour prévenir la corruption. Il mit une barrière au libertinage, en ordonnant aux jeunes silles de s'exercer & de dancer nues devant les jeunes gens. Les adultères & les jalousies furent aussi ignorés, en permettant aux époux incapables d'avoir des ensans avec leurs semmes de soliciter l'assistance de leurs amis, sans changer, pour cela, l'ordre des choses. (Voyez Plutarque, Vie de Lycurgue.)

ant plusieurs cile de voir l'effet desn universel. ble de Proilosophique. e, dédaignée, pas affez le eureuse que vidence landevait jouer rénomène de ms à détruire éthée, escae feu nécesavait formé est précipité y fait, fur dévore son

Lacédémoniens, ; chose essentit une barrière unes filles de les jeunes gens. si ignorés, en oir des enfantance de leurs re des choses.

que l'em-

antôt rapime

par ses seux bientesans le nature lenguissante, & qui tamôt la dévare par ses srop vives cheleurs. L'aigle qui lui ronge le soie à meure qu'il renaît tert ancore à nous taire comprendre que le seu est un élément indestructible.

Le Python des anciens est une fable que l'on peut regarder comme l'image expressive d'une grande vérité physique. Ce serpent d'une grandeur démesurée, qui, suivant les mythologistes, naquit des phanges de la terne, n'est qu'une belle allégorie des mauvais effets qui résultent de la putrésaction ou de la décomposition des matières végétales & animales. Malgré le sens mystérieux que l'on fernit centé d'attacher à cette fable, je n'y vois néanmoins rien qui ne soit très-facile à concevoir. En effet on a connu, dans tous les tems, les effets funestes de la piqure d'un serpent. Or quelle idée plus simple & plus naturelle que celle de défigner par un même nom des objets qui produisent des effets semblables ? De plus, on a donné à ce serpent le nom de Python ( mot qu'on a fait dériver du verbe grec pytho, putréfier parce qu'on le regardait toujours comme le r sultat de certaines substances mises en putréfaction par l'ardeur du soleil. On l'a fait aussi d'une grandeur énorme parce que ses

funestes effets se répandaient au loin, & que le lieu de sa naissance était sans bornes. (Voyez le Dictionaire Théologique de Broissinière, article Python). Ainsi voilà un phénomène que tout homme éclairé regardera toujours comme exprimé d'une manière très-simple & très-naturelle.

Mais ce n'est pas là toute la fomme des vérirés sublimes qu'embrasse cette sable. Ce monstre est ensuite détruit par Apollon, ou le soleil. C'est encore une de ces expressions énergiques dont on s'est servi pour designer que le foleil, par ses douces chaleurs, dissipe les miasmes putrides qui s'exhalent de la terre, & que, dans les saisons où les pluies sont les moins fréquentes, notre demeure terrestre est toujours saine. Ainsi c'est avec raison que l'on a dorné à Apollon le titre de père de la médecine. C'est en commémoration de cette cure universelle, ou de la victoire qu'il a remportée sur ce Python terrible, qu'on lui a donné le surnom de Pythien. On a fait plus encore; pour perpétuer la mémoire de cette grande action, on a institué des fêtes qu'on a nommées les jeux pythiques.

Quant aux divers exploits qu'on attribue à Apolton, je me permettrai d'en faire remarquer un qui exprime parfaitement la nature de la chose : les poëtes, en le sesant descendre en désidés vapules

téni P fils du de · rol esch vati les méd Pau Eccu pour le p fupo Phle du qui mele

ou o

mid

conf

fans bornes.

de Broissinière,

n phénomène
dera toujours

e très-simple

fomme des tte fable. Ce Apollon, ou ses expressions pour designer aleurs, dislipe halent de la où les pluies tre demeure ofi c'est avec ollon le titre t en comméelle, ou de la e Python term de Pythien. perpétuer la , ou a institué ux pythiques. 'on attribue à faire remarent la nature

Sant defcendre

anx enfers, ne pouvaient, sans doute, avoir en vue que de nous représentet, par là, les désastres que produssent les exhalaisens putrides occasionées par les chaleurs excessives du toleil. C'était pour nous avertir que ces vapeurs pestiférées détruisent les hommes, & les sont descendre aux enfers, ou dans les sénèbres du tombeau.

Pour ce qui est d'Esculape, que l'on fait fils d'Apolton & de la nymphe Cosonis, fille du roi Phlegyas, cette sable renferme le sens de quelques vérités physiques. Esculape est probablement composé des mots égyptiens esch, chèvre, & cheleph, chien. Cette dérivation emblematique exprime, funs doute, les effets falutaires du luit, & les foins qu'un médecin doit à fes matades. Mais, suivant Paulanias ( Voyez fes Voyages en Achaïe') Esculape signisse l'air bien tempéré, qui est, pour me servir de l'expression de Broissinière, le père & l'ouvrier de la santé. Ainsi on le supose fils d'Apollon & de Coronis, fille de Phlegyas, parce que Phlegyas, qui est dérivé du verbe grec phlegin, brûler, & Coronis, qui est aussi dérivé du mot grec cheramistai, mêler, expriment que la chaleur du foleil. ou d'Apollon, venant à se mêler avec l'humidité de l'air, le rend plus fain, & par confequent peu propre à engendrer des

matadies. De là il tui naît deux filles, l'une thygite, ou fante, l'autre date, ou guérifon. Les meiens lui donnaient aussi un bâton à la main, entertillé d'un serpent, voulant probablement dire, par le bâton, que la médecine est le soutient de la santé, & par le sempent, qui change de peau tous les aus, que la médecine fait rajeunir, & déponille de la vieille peau.

Le ferpent du marais de Lerne, situé dans le territoire argien, auquel on a donné le nom d'Hydre, du mot grec bydor, eau, nous donne encore une preuve bien frapante de l'influence de la chaleur, sur la génération des poisons, ou sur la production des vapeurs Les maux que causaient les morbifères. exhalaisons qui s'élevaient des matières putré. fiables en ce lieu, ont été si considérables cu'ils ont donné naissance à ce proverbe, Lerne de maux, pour signifier un amas de calamités. ( Ibidem, article Lerne ). Il fallait un Hercule pour le percer de ses flèches, parce que sa destruction ne peut être comparée qu'à celle du Python, que l'influence du soleil a détruit & reproduit tant de fois.

Mais on a voulu pouffer plus loin le sens de ces ullégories philosophiques. On a aussi exprimé, par des signes physiques, les maux moraux. Méduse, que l'on peint d'abord

COL veu au b pan l'ab Min pou feme épri cher Ce les gran ferp de · ford

fes vertion, belle liver inftruqui lui é dons comi

dang

yeux

ou guerifon, un bâton à la oulant probae la médecine oar le tempent, ans, que la pouille de la

rne, fitué dans n a donné le dor, eau, nous n frapante de la génération n des vapeurs causaient les matières putréconfidérables ce proverbe un amas de rne ). Il fallait s flèches, parce comparée qu'à nce du foleil fois.

us loin le fens es. On a austi ques, les maux peint d'abord

comme une grande beauté, & dont les cheveux étaient, par leur éclat, comparables au brilliant de l'or, est une image bien fras pante du mal moral qui résulte souvent de l'abus qu'on fait des choses; car on dit que Minerve, ou la sagesse, punit cette beauté pour avoir reçu dans son temple les embrassemens de Neptune, qui en était vivement épris, en méthamorphosant en serpens ses cheveux, qui captivaient tant d'adorateurs. Ce châtiment cruel nous fait voir, 10 que les anciens ont toujours comparé les plus grands maux à la malignité ou au venin des serpens ; 2° que cette femme, en abusant de ses appas séducteurs, devint, par ses désordres, un objet hideux & insuportable aux yeux de ses semblables.

L'Eternel, ou la sagesse infinie, en dictant ses volontés à l'Historien sacré, a aussi voulu, pour se mettre à la portée de notre conception, enseigner au genre-humain, par une belle allégorie, l'origine de sa dégradation. Il veut que la beauté soit le symbole de cette instruction divine. En effet c'est un serpent qui persuade Eve de manger une pomme qui lui était désendue. Ce fruit, que nous regardons comme le plus beau, nous sait voir ici, comme dans la fable précédente, combien il est dangereux de se laisser séduire par les charmes

de la beauté, & que nos plus grands maux dérivent bien fouvent du trop grand prix que nous attachons aux choses périssables. On fait intervenir un serpent dans cette déplorable chûte, pour nous faire comprendre que l'abus que l'on fait du bien ou des objets que nous regardons comme biensesans est toujours suivi de conséquences sunestes.

La mort tragique d'Hercule est encore un phénomène dont le vrai sens n'a été que trop négligé. Hercule qui, d'une fleche envenimée du fiel de l'Hydre, perce son rival Nessus qui enlevait sa femme Déjanire; ce Centaure qui, pour se venger, persuade son amante de prendre sa chemise, qu'il avait teinte de son sang, pour captiver son mari qui lui était infidèle ; Déjanire qui, trop crédule, conjure son époux de s'en vêtir; Hercule qui, n'ayant pas plutôt accordé cette prière, se sent consomé d'un seu dévorant, & qui, ne pouvant le suporter, se jète de rage dans les flammes d'un bûcher qu'il avait allumé sur le mont Oeta pour faire un sacrifice; toutes ces circonstances, examinées fans préjugés, nous démontrent l'influence qu'a la matière ignée dans la formation & la malignité des poisons. D'ailleurs le libertinage de cet illustre brigand avait bien pu lui faire contracter certaines maladies dont

la

Ma

fab

ne

siqu

ma

ten

dos

grands maux and prix que rissables. On cette déplomprendre que pu des objets bienfesans est

funestes. est encore un été que trop leche envenice fon rival Déjanire; ce perfuade fon , qu'il avait iver fon mari re qui, trop s'en vêtir; lutôt accordé un feu dévorter, se jète de her qu'il avait faire un sacries, examinées nt l'influence formation & la urs le libertiavait bien pu maladies dont

la

la connaissance nous est dérobée par les allégories que l'on a employées pour les désigner. Mais, quelque soit le vrai sens de toutes ces sables, on ne saurait néanmoins douter qu'elles ne soient l'expression de certaines vérités physiques, que les anciens enseignaient d'une manière mystérieuse, pour perpétuer ou entretenir l'esprit de supersition & le Polythéisme dont ils étaient imbus.



CHAPITRE

## CHAPITRE V.

DE L'ELECTRICITE.

## SECTION I.

De l'effet mortel de la commotion électrique dans l'économie animale.

Nous avons vu, dans le troisième chapître de cet ouvrage, le rôle que joue le calorique dans la formation des acides; nous avons ensuite tâché d'expliquer comment ces substances, composées d'une base quelconque, d'oxygène & de calorique, pouvaient en peu de tems démolir & renverser l'ordre des divers élémens qui entrent dans la composition animale; nous avons fait voir que le calorique & l'oxygène étaient seuls capables d'un tel bouleversement; nous avons passé de là, comme malgré nous, à la question problématique du principe que l'on peut regarder comme vénéneux dans la nature; nous avons mis en avant les faits qui nous portent à croire que rien ne serait poison, pour les êtres animés, s'il ne contenait point l'agent qui donne le mouvement à la matière, & si cet agent actif n'était pas secondé, dans fon opération, par un autre élément que tio le fei

> qui au

gan Rej

de por ou

cet Plu

éle ve

po fé tiè

qu fti pu

ch dé; pu

la co tri l'on appelle oxygène : nous allons maintenantticher de démontrer, dans cette fection, que le principe électrique ne ferait jamais malfesant pour nous, s'il ne contenait une grande quantité de calorique.

Dans une lettre sur les explosions, adressée su Dr. Mitchill, j'ai fait voir combien ce gaz devait être chargé de calorique. ( Medical Repository, vol. 3, page 262. ) L'expérience de Mr. Cavendish, qui a probablement fixé pour toujours la nature de l'acide nitrique ou septique, est une preuve incontestable de cette vérité. Car, comme nous l'avons dit plus haut, comment l'air atmosphérique changerait-il complétement de nature, si l'étincelle électrique ne cédait pas, quand elle le traverse & le pénètre, une portion de son calorique pour opérer ce changement ? Les acides qui se forment durant la décomposition des matières animales & végétales ont aussi une quantité suffisante de calorique pour les constituer ce qu'ils sont. Nous savons que la putréfaction n'a lieu qu'à un certain degré de chaleur, & qu'indépendament de cela, il se dégage aussi du calorique des matières qui se putréfient. Mais nous aurons occasion, dans la suite, de faire voir qu'une chaleur quelconque, même sans l'intervention du gaz électrique, peut rendre acide l'air atmosphérique.

s la composit voir que le seuls capables s avons passé à la question ue l'on peut ns la nature; faits qui nous

serait poison,

contenait point

nt à la matière,

pas secondé,

e élément que

électrique dans

sième chapître

e le calorique

nous avons

nent ces sub-

quelconque,

vaient en peu

l'ordre des

P s

Si, comme on ne saurait en douter, le gaz électrique peut transformer l'air atmosphérique en un acide malfesant, pourrait-on hésiter un instant de croire qu'un animal qui est tué par un coup de tonnerre, ou une décharge électrique, n'ait éprouvé une décomposition par ce coup meurtrier. En effet, s'il entre, dans la constitution animale, de l'azote ou fepton, de l'hydrogène, du carbone, &c. continuellement fous l'influence de l'oxygène, ne doit-on pas en conclure que le gaz électrique, lorsqu'il frappe un corps animé, peut faire combiner ensemble l'azote & l'oxygène, comme il arrive lorsqu'ils sont renfermés dans un ballon, & former un acide semblable à l'acide septique ou nitrique? D'ailleurs, si le gaz électrique peut fondre les métaux, quand il cherche un conducteur pour maintenir son équilibre, pourrait-on douter qu'un tel degré de chaleur ne soit suffisant pour détruire l'harmonie entre les élémens qui nous composent, & engendrer sur-le-champ un procédé analogue & identique à celui que nous appelons putréfaction? Or qui admet putréfaction admet nécessairement la formation de certains acides : c'est ce qui se trouve confirmé par le fais fuivant:

Le Dr. Franklin raporte, dans une lettre à

MN de i qu'étro tière étai faux le 1

che

pua

le to

je o poir con dans port

quer de se d'un

men

profe ators outer, le gaz r atmosphépourrait-on animal qui erre, ou une uvé une déier. En effet. animale, de ne, du car-· l'influence en conclure l frappe un ner ensemble arrive lorsllon, & foride feptique az électrique i il cherche son équilibre, egré de chae l'harmonie omposent, & édé 'analogue appelons puaction admet rtains acides:

par le fait

une lettre à

MM. Dubourg & Dulibard, sur les moyens de rendre les viandes tendres par l'électricité. " qu'une personne respectable lui a assuré qu'un troupeau de moutons en Ecosse, étant étroitement rassemblé sous un arbre, sut entièrement tué par un éclair; &, comme il était déja tard, le propriétaire, désirant d'en sauver quelque chose, envoya des personnes, le lendemain de bon matin, pour les écorcher; mais la putréfaction était telle, & la puanteur si insuportable, qu'elles n'eurent pas le tems d'exécuter ses ordres, & l'on enterra en conféquence les moutons avec leur peau."

Je pourrais encore multiplier les faits; mais je crois qu'il est fort inutile d'insister sur un point si facile à concevoir. Car il suffit de connaître la nature des élémens qui entrent dans notre composition, pour nous mettre à portée de juger ce qui doit se passer en nous, quand le gaz électrique, qui fond si facilement les métaux, vient faire explosion sur nos faibles organes.

Sur le même principe, nous pouvons expliquer, d'une manière philosophique, les coups de soleil, les érésipèles, qui terminent toujours d'une manière fatale. Les Hessois (\*) qui

<sup>(\*)</sup> Ce fait m'a été communiqué par mon savant professeur d'obstétrique, le docteur Rodgers, qui était alors chirurgion dans l'armée du continent,

périrent durant la guerre révolutionaire de l'Amérique, en combattant contre les Américains, sans recevoir une seule blessure, durent leur mort à l'intensité des rayons du soleil qui les dardaient, & que leurs habillemens chauds rendaient plus actifs encore. troupes britanniques qui ont péri, à différentes époques, dans les Iles Occidentales, sans aucune cause apparente que leur exposition aux ardeurs du foleil, ont sans doute été victimes des chaleurs & des fatigues qu'elles ont éprouvées. Enfin les animaux qui tombent de lassitude & d'accablement doivent leur mort. comme dans les cas précédens, soit à la décomposition de leurs corps, ou peut-être encore à l'apoplexie : & voici comment j'explique ces phénomènes.

Dès que la chaleur s'accumule dans le fystème, soit par l'action d'un corps étranger, ou même par les fatigues qu'il subit, il doit en conséquence s'y passer de grands changemens. La sueur qui coule alors en abondance en est une preuve convaincante. Mais, si la chaleur va toujours en augmentant, comme dans le cas où se trouvèrent les Hessois, les principes qui composent notre machine sont nécessairement forcés de perdre leur équilibre. Les assinités chimiques se trouvant en conséquence altérées, l'oxygène,

qui pour dans diffé par De l'écce gran fans le fi fembritrie coup

d'œi M more trop qu'oi peut veno la p il po de 1 le fa degr circu de d vaiff un c lutionaire de e les Amérileffure, durent ons du soleil habillemens encore. Les i, à différentes ales, sans auexposition aux été victimes qu'elles ont i tombent de ent leur mort, foit à la déou peut - être comment j'ex-

nule dans le corps étranes qu'il fubit, fer de grands oule alors en convaincante, es en augmenfe trouvèrent mposent notre orcés de perdre chimiques se es, l'oxygène,

qui auparavant se combinait avec l'hydrogène pour sormer la sueur abondante, s'engage dans de nouveaux liens, & se se combine avec dissérentes bases acidisables qui sont sorcées, par le calorique, de se séparer ou s'éloigner. De là la génération de certains acides dans l'économie animale. Le carbone, par la grande assinité qu'il a avec l'oxygène, est sans doute la première base acidissée; c'est le signal de la discorde qui détruit notre ensemble. Bientôt après il se sorme de l'acide nitrique ou septique, qui porte les derniers coups à la machine, & termine en un clin d'œil la funeste catastrophe.

Mais, si l'on s'oustinait à croire que la mort produite par un coup de soleil, par les trop grandes fatigues, & par cette maladie qu'on désigne par le nom d'érésipèle, ne peut avoir lieu de la manière dont nous venons de l'expliquer ( que nous croyons la plus raisonable & la plus philosophique ) il pourrait se faire qu'elle ne sût que la suite de l'apoplexie. Car, si nos sluides, tels que le sang, &c. sont sous l'influence d'un grand degré de chaleur, ils doivent se dilater & circuler avec une force proportionée au degré de dilatation & de résistance de la part des vaisseaux; &, si ces forces continuent pour un certain tems, il doit en résulter l'apo-

plexie, qui n'est, dans ces cas, que l'avantcoureur de la mort.

Quoique cette façon d'expliquer ce phsnomène paraisse fort plausible, elle est, à mon avis, un peu trop mécanique ; car on ne peut raisonablement suposer que les forces, comme je viens de le dire, puissent parvenir à un tel degré, sans qu'il se passe dans notre corps plusieurs procédés chimiques, Dans une machine où tout se fait & s'opère chimiquement, il est difficile de croire que la mécanique ait beaucoup de part au déplacement ou aux changemens qui ont lieu dans un laboratoire organique. Ainsi il est plus naturel de suposer que la mort qui survient à la suite d'un coup de soleil, &c. est le résultat d'une décomposition dans le système, comme nous l'avons expliqué, que d'imaginer qu'elle est l'effet de la dilatation des fluides & par consequent de l'apoplexie, puisque la première cause est us que suffifante pour donner la mort, sans l'intervention d'aucun autre agent.

SECTION

De

1

fait

déc

que

cal

dar

une

nai

pré

fur

nou

pro

for

déj

que

peu

ver ma

Am cor l'ét l**è**re

(

que l'avant-

iquer ce phselle eft, à mon car on ne ae les forces. uissent parvese passe dans és chimiques, fait & s'opère de croire que part au déplai ont lieu dans insi il est plus t qui furvient 1, &c. eft le lans le système, que d'imagidilatation des e l'apoplexie,

as que suffi-

s l'intervention

## SECTION II.

De l'effet salutaire du gaz électrique dans l'économie animale.

Dans la section précédente, nous avons fait voir comment le gaz électrique pouvait décomposer notre machine; nous avons dit que l'agent qui produisait cet effet était le calorique, qui, par son accumulation soudaine dans le système, disposait les élémens à prendre une nouvelle manière d'être, ce qui entraînait notre dissolution; nous allons voir à présent comment le même principe peut agir sur nous d'une manière salutaire, quand il nous frappe légèrement & en petite quantité.

Ce que nous avons dit sur l'effet que produit en nous le gaz électrique, & sur la formation de la transpiration intensible, serait déjà suffisant pour nous porter à croire, a priori, que cet agent, quand il est bien administré, peut accélérer & augmenter la formation de la transpiration insensible, &c. mais la découverte de l'abbé Nollet, sur l'accélération des matières transpirables par l'électricité, met mon affertion au-delà de tous les doutes: Ainsi, dès qu'on électrise modérément un corps vivant, le calorique que laisse échaper l'étincelle électrique, dans son passage, accélère ou rend plus rapide la formation des

SECTION

matières transpirables, &c. qui, devenant plus copieuses, doivent rétablir l'ordre & l'harmonie dans un corps, lorsque ses sonctions, soit vitales ou naturelles, sont suspendues : c'est ce qu'il sera facile de voir par le fait suivants.

46 Le dimanche 3 mai 1789, un ouvrier, dans un moment de désefpair, se pendit avec un mouchoir de soie ; mais, ayant été découvert par un homme du guet, le mouchoir fut coupé avant l'extinction de sa vie : on ne peut pas affurer combien de tems il avait resté suspendu. Il sut conduit dans une mai. son, où un chirurgien lui donna tous les secours possibles; le lendemain, vers 10 heures du matin, on le conduisit à l'hôpital de Saint-Thomas, où M. Johnson, le jeune, des Minories, était de service. Lorsqu'il arriva, il était insensible, respirant difficilement & rarement, & avec affez de bruit; fon poulx était lent & intermittant ; sa contenance annonçait une accumulation de fang dans la tête, & il était incapable d'avaler aucun fluide. M. Johnson lui ouvrit d'abord une veine du bras, &, avec beaucoup de difficulté, en tira cinq ou fix onces de sang; cette évacuation n'ayant produit aucun changement ni effet sensible, il crut pouvoir essayer avec succès une expérience électrique; du me efi pa de gu

éle

pli pli n d ma

to da on

tra

prole de de les

po la tr devenant plus dre & l'hares fonctions, fuspendues: ir par le fait

un ouvrier, e pendit avec avant été déle mouchoir la vie : on tems il avait dans une mainna tous les ain, vers 10 sit à l'hôpital ion, le jeune, Lorfqu'il ardifficilement e bruit; fon nt; sa conteation de sang pable d'avaler ouvrit d'abord beaucoup de nces de sang; t aucun chancrut pouvoir nce électrique;

il fit conféquemment paffer une commotion électrique d'une jambe à l'autre, ce qui produisit un effet surprenant : le malade fit un mouvement, ouvrit les yeux avec un air effrayé. Après une seconde commotion, il parla, le sang disparut de son visage, qui devint pale ; son poulx devint libre & régulier, & sa respiration aisée. Les commotions furent répétées trois ou quatre fois de plus dans l'espace de dix minures i à la dern'ere, une espèce d'affection hystérique se manifesta, & sembla donner du mieux au malade ; ses piés prirent de la chaleur ; une transpiration générale s'ensuivit ; il devint tout-à-fait raisonable ; &, en levant le bandage de son bras, le fang coula librement : on lui en ôta encore six onces. Après trois. jours de tranquilité, il fut renvoyé de l'hôpital. " ( Adam's . Essay on Electricity. )

Si l'on se rapelle ce que nous avons dirprécédament sur l'effet du calorique dans le phénomène de la vie, il paraîtra évident que cet homme malheureux manisestait tous les symptômes d'une mort prochaine, parce que son corps mourant manquait de chaleur pour y opérer les changemens nécessaires à la vie. On trouva donc dans le stude électrique l'agent capable de sournir instantanément à cette machine demi-morte une quantité suffisante de calorique, pour faire combiner l'oxygène avec les dissérentes bases du système, d'où résulte le phénomène de la vie. (Section II du 1er chapître de cet ouvrage.) Car on peut regarder comme un axiôme en chimie, qu'il ne s'exerce point d'attraction ou de combinaison chimique où il manque un certain degré de chaleur. Il s'ensuit de là que, si notre corps est une combinaison chimique, ce procésé doit cesser dès qu'il n'y a plus un degré suffisant de chaleur. D'ailleurs la transpiration abondante qui survint après l'administration des commotions électriques prouve ce que j'avance, d'une manière non-équivoque.

S'il existe des éases à l'infini dans l'univers, leur existence supose une cause efficiente qui a tout ordonné. Ainsi, quelque soit cette cause, nous serons néanmoins forcés d'avouer qu'il existe les élémens nécessaires pour concourir a son but. De là on pourrait conjecturer que les gaz éminament élastiques, tel que le gaz électrique, &c. sont des véhicules certains pour communiquer à nos faibles organes une douce impression de chaleur, qui leur assure la vie, au milieu des changemens innombrables qu'ils sont sorcés de subir. En vain suposerait on que ce que nous ne voyons pas agir ne puisse joues

un ve: no de

rap ouv heu cité fou

fait qui herr veu

infi

éle& calo latio

Ce porte nir u ladie

ou p par dans

ingui

aire combiner fes du système, la vie. (Secouvrage.) Car siôme en chic'attraction ou il manque un s'ensuit de là abinaison chidès qu'il n'y aleur. D'aile qui survint motions élec-

d'une manière

ans l'univers,
efficiente qui
ue foit cette
rcés d'avouer
es pour conpourrait connt élastiques,
font des véniquer à nos
effion de chau milieu des
s font forcés
- on que ce
e puisse joues

un rôle saillant sur le vaste théâtre de l'univers. Cette masse énorme de matières, qui nous engloutit de toutes parts, est arrangée de manière à concourir à une sin générale.

Indépendament du fait que je viens de raporter, on trouve encore, à la fin de cet ouvrage, que l'on a guéri, d'une manière heureuse, différentes maladies par l'électricité. Mais, entre autres, je ne puis passer sous silence les différentes cures, qu'on a faites par la commotion électrique, de squires qui surviennent aux testicules, soit après une hernie humérale ou une contusion. Si l'on veut confidérer un instant la nature de ces infirmités, on verra que la commotion électrique les fait disparaître, parce que le calorique qui s'en dégage rétablit la circulation dans ces organes, & par conséquent la rmation des divers fluides qui en parcourent la capacité.

Ces idées, fondées fur l'expérience, me portent à croire que l'électricité peut devenir un remède des plus actifs, dans les maladies où l'art n'est jamais parvenu à exercer son empire. Le gonssement des glandes inguinales, occasioné par le virus vénérien, ou par tout autre cause; le scrophule qui, par prédilection, prend toujours son siège dans les glandes du système, enfin ces squires

redoutables qui dégénèrent en cancers, &t. tous pourraient se guerir, plus ou moins facilement par l'électricité employée à propos,

Premièrement les glandes inguinales se gonflent par le virus syphilitique, parce que ce poison, venant à séjourner dans ces lieux, par la difficulté qu'il a d'en fortir, don produire une inflammation accompagnée de toutes ses conséquences. Mais si, par la friction électrique, on y communique une douce chaleur, comme dans les expériences de M. Birch ( Adam's Essay on Electricity) les divers élémens qui se disposaient à s'y fixer sont forces de disparaître, puisque, par cette addition de calorique, on rétablin l'équilibre entre des corps qui sont, par la forcés de sortir du système qu'ils tendaien à détruire ; ou en d'autres termes, le calorique qui, par sa combinaison particulière, forme le virus syphilitique, est mis dans une forme latente, durant la formation des dives composés qui ont lieu par les commotions électriques. Les chaleurs des tropiques ne guérissent ces maladies que d'après cette façon d'agir. Les frictions mercurielles ne diffipent les bubons que parce que le mercure, la proc cédant au système une portion de son oxy. les sys gène & de son calorique, favorise la forma mêmes tion des divers fluides qui circulent dans les manife

fyst enti neu: D

Яеці par mon repét huit Mala porte ajout parti

tous truce y aic teurs

Te i

l'anal

fyphil aiffelle Levan qui soi Si l'or que le

systèmes absorbans & exhalans, & rétablit entre eux l'équilibre que le principe vénéneux tendait à détruire.

D'ailleurs " le Dr. Nooth a vu, dans pluseurs cas, la résolution du bubon produite par une friction faite avec le liniment ammoniacat sur le bubon & autour de la glande, repétée une ou deux fois par jour, pendant huit ou dix minutes. 33 ( Voyez Swediaur, Maladies Syphilitiques. ) Cette pratique me porte à croire que tous les remèdes qui ajourent un certain degré de chaleur à la partie affectée, ou en d'autres termes, que tous les rubefacientia peuvent dissiper ces obfructions, puisque c'est le seul moyen qu'il y ait pour mettre les principes déforganisateurs dans une forme latente.

Je ne puis m'empêcher de faire remarquer l'analogie des effets qui règne dans les bubons syphilitiques, le gonssement des aînes & des aisselles, dans les sièvres pestilentielles du Levant, les esquinancies contagieuses, & celles qui sont ordinairement produites par le froid. Si l'on voulait être de bonne foi, on verrait que le calorique est l'agent le plus actif dans la production de ces maladies. Car, quoique les symptômes ne soient pas strictement les orise la forma. mêmes, & que, dans certains cas, ils se culent dans les manifestent avec plus de malignité, c'est

cancers, &c. lus ou moins

loyée à propos. inguinales fe que, parce que lans ces lieux. n fortir, doit compagnée de ais si, par h mmunique une les expériences on Electricity ) isposaient à s'y tre , puisque,

e, on rétablin i font, par la u'ils tendaiem rmes, le calon particulière,

mis dans une tion des divers es commotions

s tropiques ne d'après cette nercurielles ne

que le mercure n de son oxy-

qu'alors le calorique est introduit, dans le système, combiné avec une base quelconque, comme dans la sypbilis, &c. & qu'au contraire, dans les esquinancies produites par le froid, ce sont les causes agissantes qui doivent engendrer ou accumuler le calorique dans la partie; ce qui doit ralentir le procédé de l'inflammation, qui n'est que le premier pas vers la putrésaction dans un corps vivant.

Quant au siège des maladies qui se manifestent ordinairement dans les parties glanduleuses du système, on peut attribuer ce
phénomène à la conformation particulière de
ces parties; car il est naturel de suposer
qu'un corps, tel qu'une glande, qui est doué
d'une infinité de canaux imperceptibles, en
retenant longtems le virus qui est forcé d'y
passer, ne devienne bientôt susceptible d'en
être assecté. De là vient la réciprocité des
glandes à devenir le siège de la syphilis, &c.

Mais, si le scrophule & les squires ne manisestent pas la même virulence que les maladies précédentes, cela est dû, sans doute, aux circonstances particulières qui les sont naître. Ce n'est point un corps étranger qui vient troubler l'ordre de notre machine; mais c'est le genre de vie, le tempérament, & mille causes accidentelles, qui décident ces maladies. Ainsi l'analogie qui existe entre les affections

lan-

de

tu

&

ar

CC

ne

le

qı

tic

le

na

no

fo

dé

en

ca

pl

fei

de

die

d'I

langoureuses & les précédentes, reclame une identité de remèdes. L'électricité serait en conséquence de la plus haute importance, pour donner une nouvelle dose de persection à la machine, puisque les désordres qui en dérivent dans le scrophule, &c. proviennent de ce que les sonctions, soit vitales ou naturelles, sont, en quelque sorte, viciées.

Ce que nous venons de dire sur les squires, &c. n'est pas entièrement dépourvu de faits analogues. Les goîtres du Canada ont beaucoup de raport à une personne squireuse, &c ne doivent leur difformité apparente qu'à leur genre de vie & à la nature du climat qu'ils habitent. Pour prouver cette affertion, il suffira de décrire, en peu de mots, le local où l'on remarque ces êtres, qu'une nature peu savorable semble négliger.

Au sud de Québec est une belle rivière, nommée Saintigan, qui vient, en serpentant, former la cataracte de la Chaudière, & se décharger ensuite dans le sleuve Saint-Laurent, environ quatre lieues au sud-est de cette capitale. Depuis longtems, les superbes plaines qu'elle borde de ses eaux, & qu'elle fertilise par ses débordemens, dans le tems des dégels, ont attiré l'attention des canadiens, & sont aujourdhui richement peuplées d'habitans. La vie sobre & laborieuse que

luit, dans le

quelconque,

'au contraire

par le froid, qui doivent

rique dans la

le procédé de

premier pas pros vivant.

qui se mani-

parties glan-

attribuer ce

particulière de

el de suposer

qui est doné

erceptibles, en

est force d'y

asceptible d'es

réciprocité des

a syphilis, &c.

fquires ne ma-

que les mala

fans doute, aux

les font naître.

nger qui vient

nine; mais c'est

ment. & mille

nt ces maladies.

e les affections

mênent ces cultivateurs, n'a pu cependant les garantir contre tous les maux. Les femmes, qui, par leur état, tont soumises à l'alternetive d'une vie laborieuse & sédentaire, éprouvent un gonssement à la gorge qu'on appelle grosse gorge (goître.) Cette maladie, si l'on peut ainsi la nommer (car elle n'occasionne aucune douleur) commence plus ou moins de bonne heure, & par la torpitude de la tumeur, devient constitutionelle.

Si nous voulons actuellement analyser ce fait sous tous ses raports, il nous sera facile de découvrir la cause de ce phénomène singulier. Cette rivière, qui, dans la belle faison de l'année, manifeste au contemplateur les coups-d'œil les plus charmans ; les vapeurs fréquentes qui, en été, s'élèvent, le matin, de sa surface, & qui répandent l'humidité dans l'atmosphère ; le passage d'une vie laborieuse à une vie plus sédentaire, ce qui, dans le premier cas met en jeu tous les élémens du système, & qui, dans le second, tend à les réprimer ; qu'on observe ensuite le laps de tems qu'il a fallu pour défricher du terrein, se fixer une demeure, faire des abatis, qui ont insensiblement facilité la circulation de l'air, & l'on verra que ces changemens multipliés ont dû affecter le système glanduleux, par l'inégalité ou l'irrégularité d'action

de au dé no

un gr:

da

ter ter s'e

nife

en

me fior de lue ma

pen

par

cett

cependant
es femmes,
à l'alternafedentaire,
erge qu'on
te maladie,
elle n'occe plus ou
a torpitude
nelle.

analyser ce fera facile omène finbelle faitemplateur ; les vat, le matin, l'humidité d'une vie re, ce qui, ous les élécond, tend ite le laps er du terdes abatis, circulation hangemens me glanduté d'action entre les fluides, & obstruer la partie la plus exposée, qui est la gorge. Cet enchassement de causes & d'effets nous paraît si conforme aux principes que nous avons eu lieu de déveloper dans le cours de cet ouvrage, que nous n'hésitons pas à prononcer que cette maladie provient de ce que les glandes amygdales, &c. sont trop souvent affectées, soit par une trop grande chaleur ou par un trop grand froid.

De là, le moyen de guérir cette maladie devient très-simple. La friction électrique, en y produisant une douce chaleur, serait le remède sur lequel il y aurait le plus à compter; & le moyen de la prévenir ou de s'en garantir serait de procurer à la partie une température unisorme; ce qui pourrait aisément s'effectuer par un morceau de flanelle.

Prêt à retourner en Canada, ma patrie, je me propose de prositer de la première occasion pour m'assurer, par des expériences directes, de la vérité dont je crois appercevoir quelque lueur; &c, par la comparaison des dissérentes maladies qui se manifestent plus volontiers parmi les habitans qui séjournent près des rivières, je verrai combien mon assertion peut être fondée.

Cependant, pour donner plus de poids à cette théorie, je me contenterai, pour le pré-

fent, de faire quelques remarques sur les goîtres en général. D'après les auteurs les plus véridiques qui ont écrit sur cette maladie, il paraît que ces diformités gutturales font produites par des circonstances locales. Les goîtres du Valais, en Suisse, doivent sans doute leur infirmité aux changemens continuels de température auxquels ils sont exposés. Le district voisin de Sion où, suivant M. Durand ( Statist, Elément, vol. 1 ) ils se remarquent le plus généralement, est une partie du globe où le froid & le chaud doivent se succéder rapidement. Les eaux du Rhône qui, par ses débordemens, en couvrent souvent la surface, & qui en sont ensuite dissipées par les rayons d'un soleil ardent, doivent occasioner, durant leur évaporation, un degré de froid, qui sans doute diminue l'activité des fonctions du système, Cela posé, il en résulte que le système glanduleux doit être plus ou moins affecté, vu son inaptitude à transmettre des fluides qui tantôt s'y condensent, & qui tantôt font un effort pour en sortir; &, comme la gorge est généralement plus exposée à ces vicissitudes, elle doit en conséquence devenir le siège de cette maladie.

Les goîtres que l'on rencontre soit dans les Alpes ou les Pyrénées sont aussi soumis à des les utag eft les de t nici pas falut pour il no

nuis

en s

diffij

loin

vici

eft

env

natu

froi

dans

bue

de

Q

ues fur les auteurs les cette malagutturales ces locales. le, doivent changemens uels ils sont on où, fuit. vol. I ) alement, est & le chaud Les eaux demens, en qui en font d'un soleil nt leur évafans doute du systême, stême glanaffecté, vu fluides qui tât font un la gorge est

soit dans les

vicissitudes, r le siège de vicissitudes continuelles de température. Il est évident que les peuples qui habitent les environs des montagnes sont sujets, par la nature du lieu, à une succession rapide de froid & de chaud; & cette cause doit agic dans ce dernier cas comme dans les précédens.

Quant à l'opinion de M. Coxe, qui attribue cette affection gutturale au tuf ( sulphate de chaux ) qui est dissous dans les eaux dont les habitans du Valais sont obligés de faire utage, on verra d'abord que cette affertion est dépourvue de toute vraisemblance. les eaux, en général, contiennent beaucoup de terre calcaire ; or, si cette terre était pernicieuse, il est clair que nous ne pourrions pas subsister longtems, faute d'un breuvage falutaire. Quant à l'acide fulphurique qui pourrait se trouver combiné avec ces eaux, il ne peut être que trop faible pour devenir nuisible à la constitution. D'ailleurs il serait, en grande partie, l'agent le plus propre à dissiper ces gonflemens; ce qui serait bien loin de les produire.

CHAPITRE

## CHAPITRE VI.

DE L'EFFET DU FROID (\*) DANS L'ECONOMIE ANIMALE;

## SECTIONI

De l'effet délétère du froid sur le corps bumain; de son influence dans l'acouplement de certains oiseaux; du Spasme dans les fieures; examen de l'Excitabilité de Brown, et du Pouvoir Sensitif (Sensorial Power) de Darwer

L'HOMME, soumis, par la nature des sa ins, à des vicissitudes continuelles, a d. dès son origine, s'occuper à se garantir des effets trop sensibles du froid & du chaud, seuls maux, outre la faim & la soif, qu'il eût à combattre dans son état sauvage, mais de bonheur. Néanmoins cet ordre de choses ne dura pas longtems, & changea à mesure que

Socié mém genre traill litane fixère vait pénib qui v ment brigar s'aflig elipèce maux C'est lopen froid, babler coup ment cette peut- ô les eff est vra

La nos co

arbitra

par le

<sup>(\*)</sup> Il est peut-être à propos de dire que, par le mot froid nous n'entendons pas désigner un être particulier; mais l'esset qui est produit par l'absence du calorique libre. Il serait sans doute absurde de croire en l'existence d'un être frigorisque, puisque, indépendament de l'impossibilité de prouver la matérialité de son existence, la voix simple de la nature nous avertit de ne point multiplier les êtres sans nécessité, & que qui dit chaleur dit absence du froid, & vice versà; comme qui dit ténèbres, ou noirceur, dit absence de lumière, quoiqu'il n'y ait point d'être nairceur, &c.

IS L'ECONOMIE

corps bumain;
ns de certains
sevres; examen
t du Pouvoir

1) root t

I.

c des fai ms, a dû dès fon ir des effets chaud, feuls f, qu'il eût à ge, mais de de chofes ne à mesure que

dire que, par le ner un être parpar l'absence du bsurde de croire maisque, indépenla matérialité de ure nous averts mécessité, & que dit absence de noirceur, &c.

les hommes se recherchèrent pour vivre en société. Cette époque est peut-fore la plus mémorable dans les annales immenses du genre humain. Les uns fouillèrent les entrailles de la terre pour y trouver leur subsitance, les autres, en arbîtres souverains, fixèrent le morceau de terre que chacun devait cultiver. Celui-ci encreprit la tâche pénible de faire rentrer dans le devoir celui qui voulait en fortir, pour jouer, au détriment de ses semblables, le ôle infame de brigand & de voleur ; celui-là, au contraire, s'afligeant sur les débris & les ruines de son espèce, travailla à prévenir & à détourner les maux auxquels notre nature nous affujétit. C'est ici sans doute où commence le dévelopement du germe de la médecine. Le froid, ou l'absence de la chaleur, sut probablement regardé comme la cause de beauoup de maladies : on en étudia conséquemment les effets morbiferes. Faut-il le dire: cette cause, si universelle & si ancienne, est peut-être celle dont nous ignorons le plus les effets multipliés qu'elle produit ; tant il est vrai que la médecine sera toujours un art arbitraire, si elle n'est préalablement éclairée par le flambeau de la saine physique.

La cause la plus générale qui s'oppose à nos connaissances, c'est que bien souvent nous

négligeons les faits & l'expérience qui sont à notre portée, pour nous livrer à l'imagination, qui n'est jamais un sûr guide. Loin de nous faire rencontrer la vérité que nous cherchons, elle nous jète souvent dans d'affreux précipices. Ainsi je passerai sous silence les différentes opinions qui se sont succèdées sur l'esset du froid, ou de l'absence de la chaleur dans l'économie animale, pour ne m'attacher qu'à des faits qui se passent journellement sous nos yeux. Je commencerai donc par exposer un fait bien simple & bien facile à concevoir :

Lorsqu'un voyageur, par exemple, mal pourvu contre le froid, est obligé de parcourir, pendant les rigueurs de l'hiver, les climats glacés du Nord, il éprouve d'abord, dans sa voiture, un frisson; s'il s'arrête pour se chauser, il se sent, peu de tems après, accablé par le sommeil; s'il sort à l'air, il rentre dans la maison tout frissonant; mais, s'il se laisse entraîner par sa propensité au sommeil, & qu'il se mette au lit, il s'endormira aussitôt; & sa chemise, de sèche qu'elle était au moment de se coucher, se trouvera, à son réveil, toute mouillée par la sueur. Voilà un exemple sort commun, & que je vais tâcher d'expliquer de la manière suivante:

Le frisson qu'éprouve d'abord la personne,

dan
ou
nua
cité
que
du
corp
de f
n'eft
mb
féque
Il er

une Ce déral corps conti étant léque de c pas la eft at dans on fa & qu chaud perfo tems, ence qui font r à l'imaginaguide. Loin rité que nous ent dans d'afrai fous filence font succédées absence de la nale, pour ne passent jourcommencerai simple & bien

exemple, mal bligé de pare l'hiver, les ouve d'abord, l s'arrête pour e tems après, fort à l'air, il fonant; mais, propensité au il s'endormira seche qu'elle r, se trouvera, par la sueur. un, & que je nière suivante: d la personne, dans dans sa voiture, est évidament dû au froid ou à l'absence de la chaleur, qui, en diminuant nécessairement le diamêtre ou la capacité des vaisseux capillaires, doit en conséquence ralentir dans ces parties la circulation du sang, qui maintient la chaleur dans le corps. En outre le calorique, qui est forcé de se retirer de la couche extérieure du corps, n'est plus sussiant pour faire combiner ensemble l'oxygène & l'hydrogène, & par conséquent la transpiration insensible est suspendue. Il existe donc à la surface du corps un plus grand froid qu'à l'ordinaire. Un frisson, ou une sensation froide, doit donc avoir lieu.

Cependant, s'il existe un froid assez considérable, dans les couches extérieures du corps, celles de l'intérieur doivent être, par contre, plus chaudes. Car, la respiration étant toujours la même, il se prend en confequence la quantité ordinaire d'oxygène & de calorique; mais, comme il ne s'en fait pas la même dépense par la transpiration, qui est arrêtée, il s'ensuit que leur accumulation dans le système doit avoir lieu. D'ailleurs on sait qu'une personne qui s'expose au froid, & qui rentre dans une température plus chaude, éprouve plus de chaleur qu'une autre personne qui serait demeurée, pour quelque tems, dans la même température. Ce qui

démontre l'accumulation du calorique durant fon exposition au froid.

Sur ce principe, il nous est facile d'expliquer comment les habitans des régions glacées de la terre, tels que les Lapons, les Samoides, les Zambliens, les Borandiens, les Groenlandois, les Esquimaux, ont le sang aussi chaud que ceux des contrees tempérées, Car, si le froid ne mettait pas un obstacle à la formation de la transpiration, & par conséquent au dégagement du calorique, qui k dévelope, & devient sensible dans le corps, l'homme, d'après sa constitution actuelle, ne pourrait exister sous les zônes glaciales. De là il est aise de voir que, si le sang des Esquimaux jouit de la même température que celui du Hottentot, c'est que la transpiration copieuse de celui-ci met sous une forme latente la surabondance de calorique à laquelle son climat l'expose, tandis que le calorique, qu'absorbe celui-là par la respiration, est force de séjourner & de s'accumuler dans le système, foit parce que le rétrécissement des vaisseaux capillaires met obstacle, par le froid, à son degagement, ou parce qu'il ne s'en sait pas le même débit pour former la transpiration, & autres sécrétions, qui sont, par là, moins abondantes.

D'ailleurs on ne peut attribuer l'embonpoist

que rab fair une exceptent ten

exc ohe pari un

vu des gra leur

P

bite four l'an

me fonc tắc h du

riqu touj & 1

(èm

orique durant

facile d'explirégions gla-Lapons, les orandiens, les ont le fang es tempérées, un obstacle à , & par conorique, qui fe lans, le corps, in actuelle, ne glaciales. De e sang des Esmpérature que a transpiration s une forme rique à laquelle e le calorique, ation, est force lans le système, des vaisseaux e froid, à son e s'en fait pas transpiration,

r l'embonpois

par là, moins

que l'Esquimaux possède à un degré considérable qu'à l'évolution du calorique, qui se
fait, en grande partie, sans être mis sous
une forme latente, soit par la sueur ou autre
excrétion; car l'hydrogène, pouvant, à cette
température, se combiner plus facilement avec
le carbone qu'avec l'oxygène, sorme cet
excès d'embonpoint que nous remarquons
chez lui; tandis que fort probablement une
partie de l'oxygène s'échappe du système dans
un état de gaz, ou combiné avec le calorique,
vu la difficulté qu'ils éprouvent à sormer
des liaisons avec l'hydrogène, &t. Ainsi la
graisse des Esquimaux est due absolument à
leur climat, qui récessite sa sormation.

Plusieurs naturalistes ont reproché aux abo
1 ga es d'Amérique, sur-tout ceux qui habitent les latitudes septentrionales, d'être
sourds ou insensibles à la voix impérieuse de
l'amour. Ce reproche, quoique relevé avec
amertume, par des philosophes subséquens, ne
me paraît pas nêanmoins dépourvu de tout
sondement. En effer, si, comme nous avons
tâché de le démontrer, les diverses sécrétio
du système doivent leur formation au calorique, il est clair que, celui-ci s'occupant
toujours à conserver la chaleur dans leur corps,
&t sortant du système sans combinaison, la
semence doit conséquemment se sormer en

moindre quantité, & ralentir chez ces peuples Jeur disposition à l'acte vénérien.

En outre, les organes de la génération, dans i'homme, n'étant qu'un petit corps qui peut être refroidi facilement, il faut suposer de grands efforts de leur part pour communiquer à ces parties le ton & l'énergie nécessaires pour opérer le grand œuvre de la copulation. Il faut avoir recours à l'art, pour mettre ce mécanisme admirable en mouvement; ce qui ne peut se pratiquer qu'à des intervalles fort éloignés.

Sur le même principe, nous pourrons rendre compte des alliances ou de l'acouplement périodiques de certains oiseaux. En effet, si le printems est l'époque où le rossignol commence à chanter ses amours; si toute la nature reprend une nouvelle dose d'énergie, quand le soleil, revenant sur ses pas, lance fur nous ses rayons tout-puissans, avec un moindre degré d'obliquité ; si enfin l'aspect d'une campagne riante, & les chants harmonieux de ses paisibles habitans, annoncent la belle saison de l'année; si tous ces appas séducteurs appellent le laboureur à exercer ses nobles fonctions, nous ne saurions douter que la chaleur ne soit le grand agent dans la nature qui détermine la formation des germes divers, & le feul qui invite l'espèce

vi va juste

, M les i cette lière diun doiv de 1 un d fa v lame fantdoit calo leur loi c à un firme feme:

fi le chau forte est de te & ce phéne

ner d

ces peuples

génération, tit corps qui faut suposer our commul'énergie néœuvre de la ours à l'art, dmirable ense pratiques

urrons rendre 'acouplement x. En effer. le rossignol i si toute la se d'énergie, es pas, lance ins, avec un enfin l'aspect chants haris, annoncent. us ces appas ur à exercer urions douter dagent dans rmation des nvite l'espèce

vivante à s'acoupler, pour louer, dans ses justes amours, le dieu de l'univers.

Mais, si le moineau n'est pas dirigé par les faisons, dans ses amours, on doit attribuer cette circonstance à sa conformation particulière. Les testicules de cet oiseau lascif, étant d'un grand volume, eu égard à sa grosseur, doivent conséquemment contenir beaucoup de sang; ce qui doit toujours y maintenir un degré considérable de chaleur. D'ailleurs sa voracité démontre qu'il doit digérer facilement ; & cette digestion rapide; en suprsant déjà beaucoup de chaleur dans son estomac, doit entretenir la même température, par le calorique qui se dégage des alimens durant leur digestion. Ainsi cette exception à la loi qui ordonne que les oiseaux s'acouplent à une certaine saison de l'année, loin d'infirmer notre théorie sur la formation de la semence, ne fait au contraire que nous donner de nouvelles preuves sur ce fait important,

Mais pour revenir à notre objet principal, si le voyageur sort au grand air après s'être chausé, il rentre dans la maison avec une sorte de frisson. Cette étrange occurrence est due probablement à la grande dissérence de température qui existe entre celle du corrs & celle de l'atmosphère. Nous voyons un phénomène semblable dans une personne qui

fe baigne, l'été, dans une rivière. Tant que le corps est dans l'eau, il éprouve peu ou point de froid; mais aussitôt qu'il est hors de l'eau, il éprouve un frisson, parce qu'il se fait une évaporation de l'eau qui est à sa surface, & par conséquent il s'y produit un grand degré de froid. Le frisson qui a lieu après les repas peut encore s'expliquer sur le même principe; car, durant la digession des alimens, il se dégage une certaine quantité de calorique, qui monte le système à une plus chaude température, & nous fait éprouver un frisson en raison de la dissérence entre la chaleur du corps & celle de l'atmosphère.

Mais, quoique cette cause soit suffisante pour produire le frisson qui se remarque ordinairement après les repas, celui que l'on ressent au commencement d'une sièvre tient, outre la disserence trop marquée entre la température du corps & celle de l'air, a des circonstances particulières que nous aurons soin de déveloper plus bas.

Je réserve à traiter, dans le 8me chapître de cet ouvrage, de la propensité au sommeil occasionée par le froid.

Secondement, si le voyageur se laisse vaincre par le sommeil qui l'accable, sa transpiration devient très-copieuse. D'après ce que nous avons dit plus haut, rien n'est plus facile;

exp l'oz dan froi ces Tati ratu l'hy fura mar pas plus une s'ex entr corp

Lo principhén veno étoni qui pour jours quan les 1

& re

e. Tant que ouve peu ou qu'il est hors parce qu'il fe qui est à sa y produit un on qui a lieu expliquer fur t la digestion taine quantité vstême à une us fait éprouifférence entre l'atmosphère. soit suffisante remarque orcelui que l'on e fièvre tient, uée entre la de l'air, a des notes aurons

8me chapître té au sommeil

e laisse vaincre a transpiration ce que nous l plus façile à

expliquer que ce phénomène. En effet, si l'oxygène & le calorique se sont accumulés dans le système durant son exposition au froid, il est évident que l'accumulation de ces ingrédiens doit se dissiper par la transpiration, dès que le corps passe à une température capable de rétablir l'affinité entre l'hydrogène & l'oxygène; ce qui forme cette surabondance de transpiration que nous remarquons. Mais si cette transpiration n'a pas lieu, c'est que le calorique se sera fait plus sentir dans les intestins, & aura déterminé une diarrhée ; maladie fréquente lorsqu'on s'expose au froid. Sur le même principe, on peut expliquer le balancement qui se fait entre la transpiration & les urines, quand le corps est diversement modifié par le froid ou le chaud.

Les érables du Canada nous offrent, au printems, durant la fonte des neiges, un phénomène bien analogue à celui que nous venons d'expliquer. Le philosophe ferait étonné de voir avec quelle précision le paysan, qui s'occupe à ramasser le suc de ces arbres pour le convertir en sucre, peut prédire les journées où il pourra recueillir une grande quantité de cette sève; tant il est vrai que les leçons dictées par la nature des choses, & recueillies par l'innocence, sont bien au-

dessus de celles qu'étale une vaine philosophie. Un ciel étoilé, une gelée un peu forte. fuivie d'un jour serein, réchausé par les rayons du foleil, & tempéré par un léger vent de fud-ouest; sont des augures qui font concevoir les plus douces espérances à ce manufacturier des bois. Ces beaux jours le dédommagent avec usure de ses travaux, en fesant verser aux érables leur suc saccharin avec abondance. Dans ce dernier cas, comme dans celui du voyageur, on ne peut s'empêcher de remarquer une identité de causes & d'effets bien frapante. Durant la gelée de la nuit, les érables refusent leur eau, parce que le froid la condense & l'empêche de circuler; mais le jour, en apportant sur la terre une douce chaleur, excite l'évacuation de cet amas de matières aqueuses concentrées par le froid de la nuit.

De cette digression nous retournons à notre premier exemple, qui, quoique trivial, pours nous servir de guide dans un néanmoins chemin où tant d'hommes illustres se sont égarés. C'est du paroxisme des sièvres dont je veux parler.

Si une personne a la sièvre occasionée par le froid, il se passe en elle un phénomène analogue & identique à celui que nous venons d'expliquer; & cette sièvre est plus ou moins

violente,

\*iol diffi chir têm garo eft e tègn eft :

l'int foye rieu mini

quer

mula

ne fo D valer atonic fontde ba de t

Croi rafin dont tion

dive repré le pl afferi aine philosoun peu forte. par les rayons léger vent de ont concevoir manufacturier dédommagent felant verler ec abondance. dans celui du er de remard'effets bien e la nuit, les que le froid irculer ; mais rre une douce e cet amas de par le froid de

utrions à notre trivial, pours uide dans un lustres se sont es sièvres dont

occasionée par un phénomène de nous venons plus ou moins violente, dissiculté qu'il y a pour rétablir les affinités chimiques entre les divers élémens du système. Premièrement le frisson que l'on regarde comme le premier période d'une sièvre est due à la dissérence de température qui règne dans le corps. Car, si la transpiration est suspendue, il en résulte ces deux conséquences nécessaires, 1° qu'il y a une accumulation de calorique & d'oxygène; 2° que l'intérieur du corps ou, si l'on veut, son soyer, est plus chaud que sa couche extérieure; ce qui nécessite un frisson & la diminution des vaisseaux capillaires, puisqu'ils ne sont plus dilatés par la matière transpirable.

De là il nous est facile d'aprécier à sa juste valeur le sameux aphorisme d'Hossman, savoir atonia gignit spasmum. Les races sutures pourtont-elles croire que cette sentence ait servi de base à un système qui a reçu les hommages de tous les médecins des nations civilisées? Croira-t-on qu'un Cullen ait pu, par un art rasiné, enchaîner tous les esprits par des mots dont on ne put jamais donner une explication satisfesante. En effet la diminution des diverses matières excrémentitielles, qui a été représentée, par cet athlète adroit, comme le plus grand argument pour prouver son assertion, est absolument due aux assinités

chimiques, qui ne sont plus les mêm qui se trouvent changées par le calorique qui n'est pas réparti unisormement dans le corps. De là on peut voir encore que le collapse, ou l'affaissement des vaisseaux capillaires, mis en avant par Darwin, n'est pas mieux sond que se spasme d'Hossman.

Quant à la chaleur & au dévelopement du poulx, qui forment le second période d'une sièvré, il paraîtra sans doute évident que ce phénomène est du à l'accumulation de l'oxygène & du calorique, puisque la transpiration; qui les absorbe ou les met dans un état latent; est suspendue; &, comme le talorique dilate tous les corps, le sang doit éprouver son influence, & circuler avec une nouvelle sorce. Mais le frisson cesse; paréé que la température devient la même partout le corp

La cause ui détermine la sueur dans une serie, se pui en orm le dernier période, est facile à com, dre, en réstéchissant à ce que nous avons dit antérieurement; car le salorique se l'oxygène; venant à s'accumulet dans la système, parce qu's ne s'en fait plus la même dépense, font ensin se ces de se combiner avec l'hydrogène; ce qu's renou-felle ou rétablit la transpiration.

Mais, fi cette transpiration de fe fétablit

nt dans le corps, e que le collapse, eaux capillaires, n'est pas mieux

an dévelopement e second période ns doute évident à l'accumulation puisque la transou les met dans lue; & comme es corps, le sange, & circuler avec le frisson cesses devient la même

dernier période, réfléchissant à ce eurement ; car le ant à s'accumulet ne s'en fait plus sfin forcés de se qui renou-

on ne se rétablif

point, le système subit alors une inflammafion foit générale ou locale. L'inflammation générale ( qui n'est, comme nous l'avons vua que la décomposition du système ) constitue ce que les nosologistes ont appelé synocha. Il se manifeste dans cette fièvre un plus ou moins grand degré de chaleur, parce que non seulement le calonque qu'engendre la respiration n'est plus mis dans une forme latente par la transpiration, mais encore parce que la décomposition du système doit en produire un certain degré, comme il a ivo durant la décomposition des matières ani-L'inflammation locale a lieu males, &c. quand le calorique & l'oxygène s'accumulent dans une certaine partie du système. C'est ainsi qu'en hiver les pneumonies sont plus fréquentes qu'en été, parce que dans cette saison glacée, la transpiration étant moins abondante, le calorique & l'oxygene doivent s'accumuler facilement dans ce foyer. C'est encore ainsi que l'interitis peut survenir après avoir eu les piés exposés à l'eau, parce qu'alors la chaleur se concentre facilement dans l'abdomen, &cc.

Ayant emlique le paroxisme d'une sièvre régulière, on me demandera sans doute la cause des sièvres quotidiennes, tierces, quartes, cc. Il ne saut qu'un moment de réstexions

pour nous mettre à portée de résoudre ce problème. Nous avons vu que les nosolo, gistes ont appelé sevre le procédé que subit le système pour te débarraffer de son surplus d'oxygène & de calorique. Si ce principe est vrai, nous devons en inférer que, chaque fois que le système se trouve surchargé d'axygène & de calorique, il doit éprouver le même effet. Or, dans une fièvre quotidienne, par exemple, personne ne peut assurer que le système se soit débarrassé, dans un seul paroxisme, de sa quantité superflue d'oxygène & de calorique. Pour se convaince du contraire, il suffit de vouloir bien examiner qu'une personne qui se fera exposée au froid un certain tems éprouvera, si elle n'a pas de fièvre, des transpirations copieuses, pendant plusieurs nuits successives ; ce qui prouve clairement que le surplus d'oxygène & de calorique ne se dégage pas du système dans une seule fois. En outre, dans l'espace de 24 ou de 36 heures, &c. le corps acquient nécessairement un surcrost d'oxygène & de Cette cause, combinée avec la calorique. première, fert sans doute à déterminer soit une sièvre quotidienne ou tierce, &c. suivant le degré d'oxygène ou de calorique dont le système se trouve affecté. Si la fièvre quotidienne, &c. était produite par un acide, ou

un sur

diei dan car, leu

qui une mê

dan la pai

. ]

S

me noi des &cc

> mêr infi ne exc

par gui fér qu'

résoudre ce e les nosolos édé que subit le son surplus i ce principe que, chaque ve furchargé doit éprouvet fièvre quotine peut assubarraffé, dans ntité superflue r fe convaincre loir bien exae fera expolée rouvera, si elle ions copieuses, flives ; ce qui plus d'oxygène pas du fysteme e, dans l'espace corps acquiert 'oxygène & de nbinée avec la déterminer foit rce, &cc. suivant alorique dont le i la fièvre quo-

par un acide, qu

un autre principe délétère, le même procédéaurait lieu comme dans les cas pécédens.

Le retour du frisson, dans une sevre quotidienne, tierce, &c. est dû sans doute, comme dans l'origine, au manque de transpiration; car, chaque sois qu'elle est suspendue, la chaleur est bien plus sensible dans l'intérieur du corps que vers ses couches superficielles; ce qui produit, comme nous l'avons déjà dit, une différence de température dans le corps même, & par conséquent un frisson. (\*)

Si je nie l'influence du système nerveux dans une sièvre, on me demanders comment la peur, la colère, en un mot les dissérentes passions de l'ame, peuvent produire cet esset.

Les différentes passions ne sauraient nullement saire objection à la règle générale que nous avons posée; c'est-à-dire que l'influence des passions peut changer, comme le froid, &cc. les affinités chimiques des divers élémens qui nous composent. En esset, lorsque la peur,

<sup>(\*)</sup> Il n'est certainement pas impossible qu'il existe une différence de température dans le corps même; car le cours ordinaire de la vie nous offre une infinité de cas où les corps d'une certaine grosseur ne jouissent pas de la même température. On sait, par exemple, que quand on met de la graisse figur dans un vase, elle se condense premièrement autour des parois du vaisseau, tandis que le centre demeure liquide pour quelque tems; ce qui démontre une différence de température dans le même vaisseau, quoiqu'elle soit imperceptible.

dans une personne, est assez forte pour lui saire éprouver un accès de sièvre, n'est-il pas évident que l'action de ses muscles, dirigée par un je ne sais quoi, que j'appelle volonté, est tellement accélérée que tout le système musculaire est mis en mouvement; ce qui doit diminuer la capacité des vaisseaux en général. Il se porte alors plus de sang vers le soyer de la circulation, la respiration devient aussi plus rapide, en vertu des essorts répétés de tous les muscles, conséquemment le calorique & l'oxygène doivent s'accumuler dans le système, changer, par là, les assinités entre les sluides, &c. &c produire, comme nous l'avons dit, un accès de sièvre.

Pareillement la mélancolie, cette passion qui nous peint les objets les plus brillans en couleurs les plus sombres, dérange en nous les affinités chimiques. C'est ainsi que ces personnes rendent presque toujours des urines limpides, parce que seur corps est continuellement chausé du seu qui les dévore. C'est ainsi qu'elles ont quelquesois de longues diarrhées, parce que le calorique qui s'accumule en elles prend cette voie pour en sortir, & les débarrasse ainsi de sa trop grande influence.

Si ce que nous avons dit sur l'effet du froid dans l'économie animale n'est pas dé-

pou 2ppe haît amé gear Bro proc sitab que faire fait mula délig ce c & de confi tumui

Cep grand à M. d'un ténce M. G

& ex

sitif,

gui

croiss qu'ell dirigée par volonté, est système musce qui doit en général, vers le foyer devient aussis répétés de le calorique ler dans le sinités entre comme nous

cette paffion plus brillans ange en nous infi que ces urines es est contiles dévore, de langues qui s'accupur en fortir, trop grande

ur l'effet du

pourvu de tout fondement, on a déjà dâ appercevoir la cause principale qui a fait haître au Dr. Brown l'idée de fon système, amélioré depuis par le Dr. Darwin, en changeant les termes adoptés par le premier. M. Brown nous dit, par exemple, que le froid produit dans le système une accumulation d'excitabilité. On verra, du premier coup-d'œil, que ces mots ne sont pas suffisans pour nous faire comprendre les changemens que le froid sait subir à notre machine. En effet l'accuimulation d'excitabililé dans le système, ne peut désigner, comme nous l'avons fait voir dans ce chapître, que l'accumulation du calorique & de l'oxygène ; d'où il réfulte, par une conséquence nécessaire, que les termes d'asdumulation d'excitabilité, que Darwin a changes & exprimés par accumulation de pouvoir senitif, ne donnent aucune idée du phénomène qui se passe, & devraient être pour jamais bannis du langage de la médecine.

Cependant il est nécessaire de faire voir la grande erreur que ce système a fait commettre M. Girtanner, qui s'en est servi, comme d'un grand argument, pour prouver l'existence d'un tel principe dans l'espèce vivante. M. Girtanner dit que les plantes, en général, croissent plus vîte au printems qu'en été, parce qu'elles acquièrent pendant l'hiver ce qu'il

Brown désigne par celui d'excitabilité, mot que Brown désigne par celui d'excitabilité, & Darwin par celui de pouvoir sensitif. Il est singulier de voir que l'esprit de système conduise toujours à quelques erreurs. Nous savons que les terres acquièrent, en hiver, une nouvelle dose d'engrais. Personne n'ignore que les pluies & les neiges, qui sont plus ou moins imprégnées de matières nutritives, contribuent beaucoup à leur amélioration. Or est-il étonnant de voir les plantes croître plus vîte au printems qu'en été, puisque le printems est la saison où elles trouvent en abondance divers élémens nutritis, qui ne demandent qu'un corps organique pour se fixer?

On a observé, en outre, que les plantes croissent rapidement après un orage accompagné de tonerre. Dira-t-on que, durant cet orage, les plantes acquièrent une accumulation d'irritabilité? Non certes : car nous savons que l'acide nitreux, qui se forme durant les pluies accompagnées de tonerre, accélère la végétation; & n'est-il pas naturel d'attribuer l'accroissement des plantes à cette cause connue?

Outre les diverses maladies que nous attribuons au froid, nous croyons devoir regarder le scorbut comme une de ses productions. Indépendament de l'opinion de M. Trotter,

qui l'E par diffe la g que dans st d faire froid l'écoi orga confl de ca fer à d'une tique! leur c phère

Si était fystêm plus n devait

dloge

tems,

de vi

1001160

lite, mot que abilité, & Darnsitif. Il eft e système conreurs. Nous ent, en hiver, fonne n'ignore ui font plus res nutritives. amélioration. plantes croître été, puisque le es trouvent en tritifs, qui ne ie pour le fixer? ue les plantes orage accomque, durant cet une accumulates : car nous i se forme dus de tonerre, est-il pas natu-

que nous attris devoir regarfes productions. de M. Trotter,

qui

des plantes à

qui croit que le scorbut tire son origine de l'Esclavonie, j'ai oui dire plus d'une fois, par des personnes dignes de foi qui visitèrent différens forts dans le Haut-Canada, durant la guerre où les anglais conquirent ce pays, que le scorbut avait paru, pendant l'hiver, dans les garnisons que l'on maintenait pour st defense. Ce fait est bien propre à nous faire fentir combien la triffe alternative du froid & du chaud peut influer fur l'ordre & l'économie qui doivent exister dans un être organisé. En effet le système, dans ces circonstances, étant presque toujours surchargé de calorique & d'oxygène, doit se décomposer à la longue, & manifester les symptômes d'une dissolution prochaine; &, si les scorbutiques, qui ont à suporter l'aspect hideux de leur désorganisation, respiraient dans un atmesphère plus tempéré, ils seraient, en peu de tems, moissonés par la mort, toujours avide de victimes.

Si M. Trotter a avancé que cette maladie était due à un manque d'oxygéne dans le fyslème, parce que ces malades ont le fang plus noir, il n'a pas fans doute réfléchi qu'il devait y avoir aussi une accumulation d'hydrogène, qui probablement donne au sang couleur de rouge soncé; car si, d'après como coinion, il y a une accumulation

d'oxygène dans le système, l'hydrogène doit s'accumuler dans la même proportion, & contrebalancer, de cette manière, l'effet que pourraît produire l'oxygène sur la masse du sang.

## SECTION II.

DE L'EFFET SALUTAIRE DU FROID DANS L'ECG-

Si, comme nous venons de le voir, les gens scorbutiques sont livrés plus longtems aux tourmens; si la mort, avare de ses coups meurtriers, ne prolonge leurs jours que pour leur présenter la perspective effrayante d'une machine presque en lambeaux, & prête à écrouler de décharnement & de faiblesse, c'est que le froid s'oppose alors à la corruption du système; c'est que la chaleur est alors insussifiante pour accomplir plus promptement l'œuvre de la putrésaction ou de la dissolution du système. Le froid est donc salutaire pour le corps, dans certaines circonstances; & voici comment :

Lorsque le calorique s'accumule dans le système durant un accès de sièvre, la présence du soid absorbe, si je puis m'exprimer ains, la surabondance de calorique; si send, en même tems, à rétablir l'équilibre source les divers élémens qui se trouvent démal de mée Yor fage mên corp Ainli froic ou co lorfo

anim furch une tie, utile ment le co

·N

quail

iemi

injur donn tiplie fuis

daya

ydrogene doit portion, & cone. l'effet que ir la masse du

Ìİ.

D DANS L'ECO-

e le voir; let plus longtems re de ses coups jours que pour frayante d'une & prête à écroubleffe, c'est que corruption du est alors insuffiprement l'œuvre diffolution du lutaire pour le ances ; & voici

umule dans le fievre, la prépuis m'expri calorique; il blir l'équilibre se trouvent dé-

ringés, & arrête par conséquent les effets malfesans que produirait un trop grand degré de chaleur. Cette théorie se trouve confirmée par les succès du Dr. Rodgers de New-York, en traitant des fièvres inflammatoires par des bains froids, c'est-à-dire en adaptant lagement, comme ce docteur l'a suggéré luimême, la température de l'eau à celle du corps, pour éviter un trop grand contraste, Ainsi c'est avec raison qu'on a' attribué au ffoid des effets salutaires, parce qu'il suspend' ou contrebalance l'effet délétère du calorique, lorsqu'il s'accumule dans le système.

Nous conclurons cette fection, en difant qu'il y a seulement deux points essentiels & remarquer sur l'effet du froid dans l'économie animale. Premièrement, lorsque le corps est surchargé de calorique, & qu'il n'y a point une libre transpiration pour effectuer sa sortie, alors un certain degré de froid devient utile & salutaire à la constitution. Secondement, si l'on s'expose au froid pendant que le corps transpire copieusement, il est alors injurieux, par la raison que nous en avons donnée dans la fection précédente. Je multiplierais les exemples, a le plan que je me suis préscrit me permettait de m'étendre dayantage.

CHAPITRE.

#### CHAPITRE VII.

DE LA CAUSE PHYSIQUE DES MENSTRUES.

D'in fut quelques sujets où l'on dut toujours errer sans les lumières de la chimie, celui que j'entreprends de traiter dans ce chapître peut, je crois, être mis de ce nombre, En effet comment aurait-on pu parvenir à déveloper la cause de l'écoulement menstruel chez les femmes, si elle a toujours été cachée dans les mystères de la chimie, qui n'a pris son effor que d'hier ? Ainsi qu'un grand nombre d'autres phénomènes, que nous présente le système de la vie, celui-ci ne pourra jamais s'expliquer que sur des principes chimiques; & quelle que soit ma réussite, les erreurs que je pourrai commettre à cet égard ne détruiront point les principes sur lesquels on devra se fonder quand on voudra en raisoner.

La cause qui paraît déterminer les menstrues chez les semmes est, sans doute, la surabondance de calorique & d'oxygène qui s'accumulent dans le sang, & dont l'instrucce se sait particulièrement sentir dans la matrice.

Dans le sœtus, comme dans l'ensance, le cerveau, eu égard à la masse du corps, reçoit plus de sang que toute autre partie du système. Mais, lorsqu'il vient à se déveloper,

la c égal tand & a relle choi de

doit E vela drer s'il n excr ne p leur qui .: tières degr volu l'exé crétic turer. l'app: de la

De les ze règles moins

qui 1

tai & rel

dut toujours chimie, celui is ce chapître nombre, En arvenir à déent menstruel irs été cachée qui n'a pris qu'un grand que nous préci ne pourra principes chiite, les erreurs cet égard ne ir leiquels on a en raisoner. les menstrues la surabona

MENSTRUES.

l'influence fe ls la matrice. l'enfance, le corps, reçoit partie du fysfe déveloper, la circulation devient, dans l'homme, plus égale ou proportionelle au volume entier, tandis que le bassin maternel, qui s'agrandit & acquiert alors toutes ses dimensions naturelles, doit recevoir dans cette partie, toutes choses d'ailleurs égales, un plus grand volume de sang que l'homme, & par conséquent doit devenir surchargé de ce ssuide.

En outre, à mesure que le corps se dévelope, s'accroît & s'agrandit, il doit engendrer un degré proportionel de chaleur; car, s'il n'en était pas ainsi, les différentes matières excrémentitielles, devenant plus volumineuses, ne pourraient plus alors avoir lieu, vu que leur formation est décidée par le calorique, qui fait combiner ensemble les diverses matières qui les composent. Il faut donc un degré de chaleur sustifant, & proportionel au volume du corps, pour maintenir & affurer l'exécution des différentes sécrétions & excrétions du système. On peut donc conjecturer, avec beaucoup de probabilité, que l'apparition de la semence, à certain période de la vie, est occasionée par le calorique, qui fe fait fentir fortement à cet age.

De plus, quand je porte mes regards sur les zônes de notre globe, je vois que les règles, chez les semmes, paraissent plus ou moins de bonne heure, en raison de la température des climats où elles vivent : elles font plus précoces entre les tropiques que vers les pôles. Les africaines enfantent dans un âge où les filles du Nord commencent à peine à se déveloper. Cette différence dans l'apparition des règles & la progéniture vient sans doute des différens degrés de chaleur auxquels les semmes sont exposées.

Indépendament de cela, les évacuations merstruelles cessent, quand le surplus de sang, d'oxygène & de calorique, se débite pour former de nouveaux composés. C'est ainsi qu'il est rare de trouver des semmes qui soient réglées dans leur tems de grossesse qui l'allaitement; ce qui prouve, d'une manière évidente, que les menstrues sont dues à l'accumulation de l'oxygène & du calorique, puisqu'elles disparaissent aussitôt que l'oxygène & le calorique trouvent une autre voie pour se dégager du système.

Mais ce qui fortifie de plus en plus cette afsertion, ce sont les symptômes affligeans qui suivent le non-retour des règles. Si elles sont suprimées, c'est une inflammation de leur siège, ou une sièvre plus ou moins à craindre qui se manifestent. Si elles sont retenues au moment où elles doivent paraître pour la première sois, elles causent des langueurs, accompagnées de divers symptômes qui au accompagnées de divers symptômes qui au

hor qui fou trai du A t

la i L des est fièv qui mul gèn déci attr bin été pas

qui extr peri labl la v fons

règl

pro

ivent : elles opiques que nfantent dans ommencent à fférence dans progéniture egrés de chaexposées.

évacuations
plus de sang,
débité pour.
C'est ainsi
femmes qui
grossesses qui
grossesses qui
l'une manière
dues à l'acculorique, puisue l'oxygòne
tre voie pour

en plus cette affligeans qui les. Si selles mation de leur pins à craindre et retenues au aître pour la es langueurs, âmes qui an-

noncent une dissolution prochaine; & l'époque qui les voit disparaître pour toujours est souvent dangereuse. C'est une phrhise intraitable, qui vient à-laifois faire le désespoir du malade, & du médecin le plus expérimenté. A tous ces caractères, il est aisé de reconnaître combien le calorique & l'oxygène contribuent à produire de telles infirmités dans la machine.

La cause qui fixe généralement le retour des règles, à chaque révolution de la lune, est la même qui détermine le retour d'une fièvre quotidienne, tierce, &c. c'est-à-dire quil faut 28 ou 30 jours pour qu'il s'accumule une quantité suffisante de sang, d'oxygene & de calorique, pour occasioner une décharge de la matrice. Ceux qui en ont attribué l'effet à l'influence de la lune combinée avec celle du foleil, ont sans doute été guidés par l'esprit de système, ou n'ont pas appercu la nullité d'effet que pourrait produire la puissance expansive sur des fluides qui circulent dans des canaux d'un diamêtre extrêmement petit. J'aurais souhaité que ces personnes, en habiles géomêtres, eussent préalablement fait leur calcul pour s'assurer de la vérité de leur affertion. Ainfi nous penfons que l'influence de la lune dans les tègles, & que l'influence diurne dans les

fièvres, ne sont autre chose, comme nous l'avons déjà dit, que la disposition (\*) du système à devenir surcha gé d'aygène & de calorique, durant ces d'érens periodes.

D'ailleurs ce qui prouve évidemment que la lune n'a point de part à ce phénomène, c'est qu'il y a des femmes qui ont leurs règles tous les quinze jours, trois semaines, & même tous les deux mois. M. Boudelocque. dans fon premier volume fur les accouchemens, dit : 66 Nous avons connu une femme de 45 à 48 ans qui, depuis l'âge de 15 ans, éprouvait périodiquement, chaque mois, un l'évoi ment dont la durée était de trois ou quatre jours ; elle "a jamais été réglée." Ce fait n'est-il pas suffisant pour nous convaincre de l'accumulation de l'oxygène & du calorique dans le système ; & cette diarrhée pourrait - elle s'expliquer sans admettre la surabondance de ces élémens, qui seuls sont capables de la produire.

Il est inutile de raporter ici l'effet que

**produ** fe

lére tomm de ca

Qua nous :

nachii lans r par là

tions.

la long gendre devena vigueu

lâbrem nous to que no

miour

ment

<sup>(\*)</sup> Par disposition nous entendons que l'exercice d'un jour, joint aux alimens que nous prenons, peut augmenter la masse de l'oxigène & du calorique dans le système; ce qui constitue l'influence diurne. Pareillement les exercices & les occupations dans lesquelles nous sommes engagés peuvent augmenter la somme de l'oxygène & du calorique dans le système, & constituer, de cette manière, l'influence sunaire, &c.

comme nous ion (\*) du cygène & de periodes.

iemment que phénomène, i ont leufs ois semaines, Boudelocque. es accouchenu une femme ge de 15 ans. ue mois, un de trois ou été réglée." ur nous conxygène & du ette diarrhée admettre la ui feuls font

i l'effet que produit

s que l'exercice s prenons, peut calorique dans ce diurne. Paations dans lesnt augmenter la dans le système, n'ee lunaire, &c. produit l'électricité sur les menstrues. On se facilement que, d'après ce que nous lit sur ce chapître, ce gaz doit accélére l'époque de leur apparition, vu qu'il tommunique au système un plus haut degré de calorique.

Quant a la caufe qui les fait disparaftre, nous la trouverons dans les changemens que e tems fait subir à toute la création. Nous vu que plus nous approchons du nent fatal de notre dissolution, plus notre mohine s'use, s'affaiblit par les frottemens sans nombre qu'elle éprouve, & devient, par là, incapable de s'acquiter de les fonctions. Les divers élémens se décomposant à la longue, le corps n'a plus le pouvoir d'engendrer le même degré de chaleur; &, devenant plus ou moins oxide, il perd cette vigueur & cette énergie qui en font l'ornement dans la ffeur de l'âge. Enfin ce délabrement de nos organes nous avertit que nous touchons déjà aux portes de la mort, & que notre masse refroidie va descendre pour toujours dans les ténèbres du tombeau.

CHAPITRE

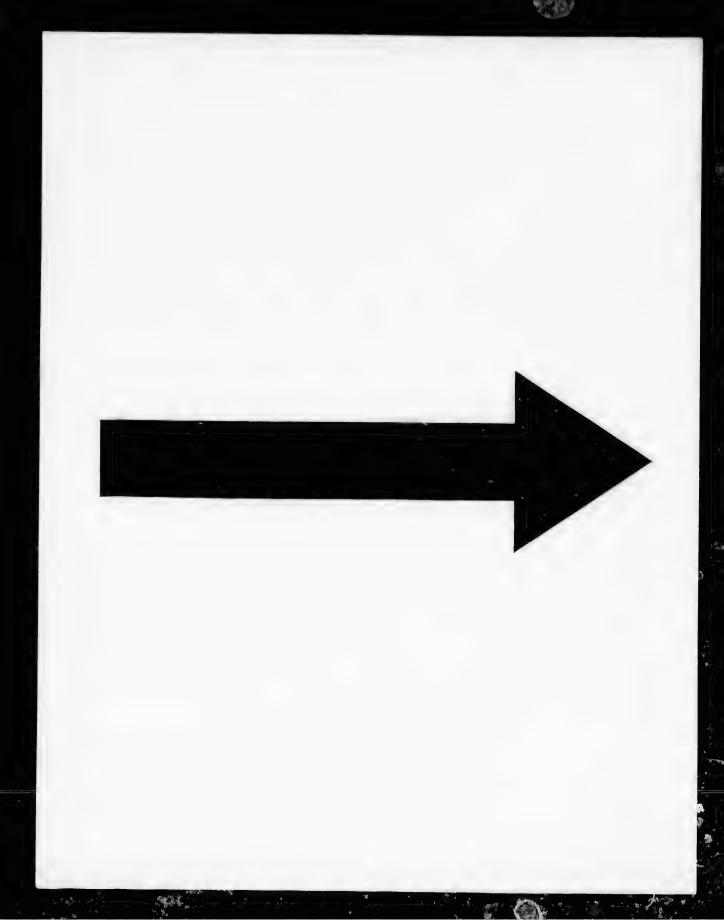



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE

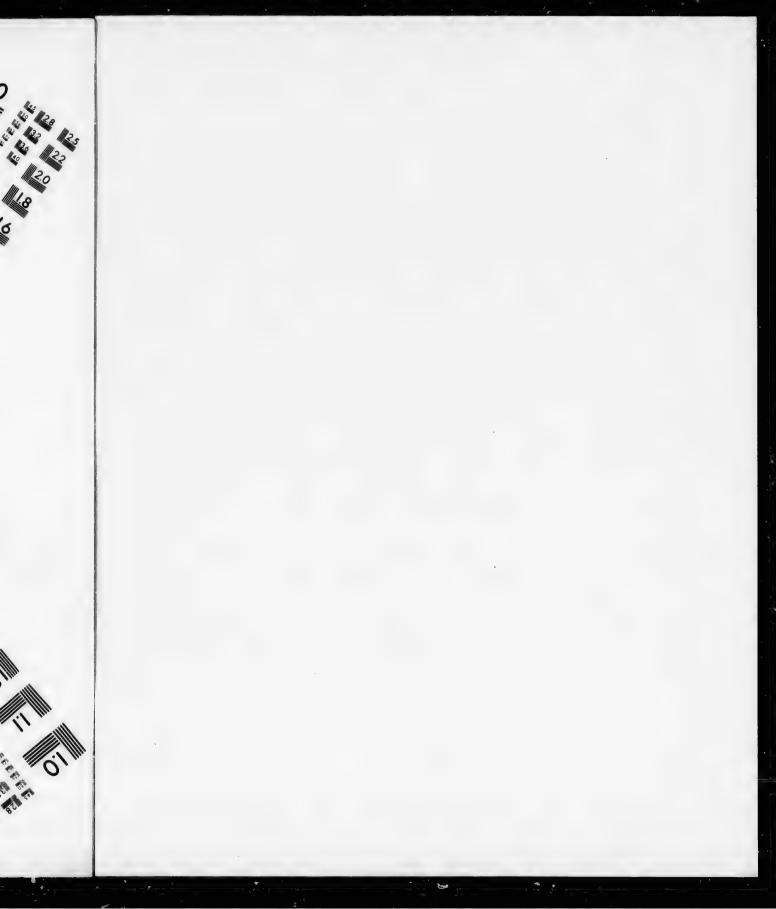

# CHAPITRE VIII.

DU SOMMEIL.

## SECTION I.

De la cause du sommeil.

Dans le chapître précédent, nous avons fait voir que la cause des menstrues dépendait de l'accumulation de l'oxygène & du calorique qui avait lieu lorsque le système était parvenu, en grande partie, à son acmé; & que cette accumulation s'opérait parce que, les divers organes ayant alors acquis l'énergie & le ton dont ils sont susceptibles, nos alimens devaient leur fournir une dose superflue de calorique, &c. & que son dégagement prenait cette voie régulière afin de garder le système contre ses injures. Nous allons tâcher maintenant de déveloper la cause qui fait passer l'homme de l'état de veille à celui de sommeil.

Lorsque je passe en revue les objets divers qui déterminent le sommeil dans l'homme, je vois une analogie, ou plutôt une identité de nature dans les causes qui le produisent. Car, si notre physique eût pu exister indépendant des causes qui nous environnent, nos fente fions moy

tienr Ai dans men tách rôle parv long man l'ai l'inf fe la de 1 un d une. nou cour qué cette liqu que

enfi

nous n'eustions jamais eu besoin de réparer nos forces par une action qui nous représente l'image de la mort : jamais nous n'eussions cherché dans les ténèbres de la nuit le moyen de nous soustraire à nos occupations. La cause du sommeil existe donc hors de nous, ou tient une place dans celles qui maintiennent l'ordre & l'harmonie de l'univers.

Ainfi, ayant reconnu une analogie marquée dans les causes qui nous sont perdre entièrement la conscience de notre existence, j'ai tâché de découvrir le principe qui joue ce ole surprenant. En effet j'ai cru pouvoir y, parvenir. J'ai vu que le corps, ayant éré longtems exposé à une froide température, manifestait bientôt les symptômes du sommeil. l'ai observé qu'exposé pour quelques tems à. l'influence d'une chaleur modérée, notre corps se laissait facilement séduire par les charmes de l'oubli de soi-même. J'ai reconnu qu'après un diner succulent, notre machine manifestait une douce lassitude, semblable à celle que nous fait éprouver Morphée, quand il nous couvre de ses pavots bienfesans. J'ai remarqué que l'été nous étions plus maîtrifés par cette puissance irrésistible. J'ai vu que les liqueurs fortes produisaient cet effet. l'ai vu. que l'opium possédait des qualités semblables enfin. la révolution diurne de notre globe.

, ...

16.

enstrues dépenxygène & du que le système ie, à son acmé; rait parce que, acquis l'énergie tibles, nos alie dose superflue on dégagement afin de garder i. Nous allons er la cause qui de veille à celui

es objets divers dans l'homme, tôt une identité ti le produisent, pu exister indéus environnent, femble affoupir toute la nature par sa roration réglée. And contrate de la rora-

Si de cette disparité apparente de causes il résulte une suite d'effets analogues & idenriques, je dois en conclure qu'il y a un principe unique qui se trouve combiné avec ces différentes causes, & qui par consequent doit produire le même effet dans les différens cas que je viens de citer. En effet nous avons prouvé que, lorsque le corps était exposé au froid, il y avait alors une accumulation de calorique. La chaleur externe doit agir sur le corps de la même manière que celle qui s'accumule au-dedans. Nous favons que les alimens contiennent beaucoup de calorique combiné, & qu'il se dégage durant leur digestion dans l'estomac. Les liqueurs fortes contiennent aussi beaucoup de calorique. L'opium doit, comme nous l'avons dit, contenir une grande quantité du même principe. Du moment de notre lever jusqu'au tems où l'on va ordinairement se coucher, on ne saurait douter qu'il s'accumule du calorique dans le système. Or si, comme on peut s'en convaincre, le syssème devient surchargé de calorique, par les différentes causes qui déterminent le sommeil, ne doit-on pas en conclure que le sommeil est dû à l'accumulation de ce principe?

gal fon me qui riqu

Jati

div

le j

De

que calo

fanti nos i femb tranc vaine fées menc

vigue **M**éral par fa rora-

ogues & ideny a un prinbiné avec ces
onséquent doit
les différens
En effet nous
orps était exune accumur externe doit
e manière que
Nous savons
beaucoup de

Les liqueurs oup de calonous l'avons tité du même lever jusqu'aunt se coucher, cumule du cassi, comme on de devient surférentes causes e doit-on pas dû à l'accur

Ainfi, quelle que soit l'accumulation du calorique dans le système, pour produire le sommeil, soit par sa soice expansive ou autrement, je me contenterai de dire que la cause qui l'engendre est l'accumulation du calorique dans le système, & que son retour nocturne provient de ce qu'il y a une accumulation de la matière ignée, produite par les divers exercices que le corps prend durant le jour.

### SECTION II.

De l'effet du sommeil dans l'économie animale.

Dans la section précédente, nous avons vu que le sommeil était dû à l'accumulation du calorique dans le système; nous allons voir à présent l'effet salutaire qu'il produit dans l'économie animale.

De que le sommeil biensesant vient apesantir nos paupières, nos douleurs se calment,
nos soins, nos soucis, nos inquiétudes cruelles,
semblent s'éclipser pour toujours; une douce
tranquilité s'empare de notre ame; nos sorces
vaincues par le travail; & nos facultés émoussées par l'ennui, se renouvellent, & recommencent leurs sonctions avec une nouvelle
vigueur. Tel est l'effet du sommeil en géméral. Mais le bien qu'il nous fait pendans

une fièvre provient de ce que l'oxygène & le calorique ne sont plus absorbés, en aussi grande quantité, dans le système, que pendant le réveil. D'ailleurs les muscles se relâchent, les pores s'ouvrent, & l'évaporation de ces deux principes, qui se fait en forme d'eau, parce qu'il se combine avec l'hydrogène, devient par là plus copieuse. Ainsi il n'y a pas à s'étonner que le sommeil ait été regardé de bonne heure comme un puissant antiphlogistique, parce que c'est un moyen, sans doute, dont la nature se sert pour empêcher que notre corps ne soit promptement décomposé. De là vient que l'enfant au berceau, qui dort beaucoup plus qu'il ne veille, est ordinairement plus gras que dans un âge-plus avancé. C'est encore ainsi que l'ours, qui passe l'hiver dans le centre ou le creux d'un arbre, ne prenant aucune nourriture, est plus gras le printems que l'automne, parce que le peu d'oxygène qu'il respire ne saurait décomposer les matières, dont il est formé.

CHAPITRE

forn

fur

con

qui

cro

cer:

imn

effe

pro

allo

fubf

L com drog la que oxygène & és, en aussi que pendant se relachent, tion de ces orme d'eau. l'hydrogène, insi il n'y a ait été reun puissant un moyen, rt pour empromptement l'enfant au lus qu'il ne ras que dans ore ainsi que le centre ou nant aucune rintems que xygène qu'il

CHAPITRE

les matières

### CHAPITRE IX.

DES CATHARTIQUES.

#### SECTION I.

De l'opération des cathartiques dans l'économie animale : de l'influence des saisons dans le phénomène de la vie.

SI ce que nous avons dit jusqu'ici sur la sormation de l'eau & des acides est sondé sur la nature des choses; si les poisons contiennent une certaine dose de calorique qui leur est chimiquement combinée, nous croyons, d'après ces données, pouvoir avancer quelque chose de sondé sur l'opération immédiate des cathartiques, & calculer leur este avec beaucoup de précision. Mais, pour procéder d'une manière méthodique, nous allons commencer par examiner l'este d'une substance dont nous connaissons assez l'analyse dans le canal alimentaire.

L'analyse nous apprend que les raisins sont composés, en grande partie, d'oxygéne, d'hydrogène & de carbone. Sachant à peu près la composition de cette substance, un jour que j'étais évidemment constipé, je sus curieux d'essayer l'esset qu'elle produirait. Je

mangeai, dans le cours de la foirée, environt le tiers d'une livre de raisins. Ils produifirent l'effet désiré. Le lendemain matini j'eus deux selles, affez sortes pour me débarrasser des incommodités que j'éprouvais par mon état resserré. Or comment ces raisins ont-ils pu produire l'effet d'un cathartique? C'est ce que je vais tâcher d'expliquer.

Quelle que soit l'énergie de l'estomac sur les alimens, les raisins que je mangeai dans la vue de me relacher le corps dûrent se decomposer, & voici comment : la chaleur intérieure du fystème étant suffisante pour écarter les molécules intégrantes des raisins, leur décomposition a dû nécessairement s'opés rer, puisque les bases de l'oxygene, de l'hys drogene & du carbone, étant portées à l'état de gaz par cette addition de calorique, ont dû agir l'une fur l'autre, & former, au lieu de raisins, de l'eau & de l'acide carboneux ou carbonique, &, s'il existe dans l'estomac d'autres bases acidifiables, comme nous avons tout lieu de le suposer, l'oxygène, qui est un des principaux ingrédiens des raifins, doit fans doute former d'autres oxides ou acides. outre ceux que nous venons de mentioner. Ainfi, ayant toutes raisons de croire que non seulement il se sorme des oxides ou acides dans l'estomac, mais encore dans les divers intestins,

interest aliminates al

élém être que

dux.

on n pour leurs état, ou d

tion z qui plant s'y fi parer

intestins, en raison de la précipitation de nos ce. environ alimens, nous devons en conclure, suivant Ils produiles principes que nous avons dévelopés anténain matin dieurement, qu'il doit y avoir une décharge, me débarplus ou moins parfaite, de la capacité du rouvais par canal alimentaire, vu que ces composés deces tailins viennent insensibles aux attractions qu'exerce athartique! fur eux l'animalisation, (\*) puisqu'ils ont leur iquer. fuffisance d'oxygène, & qu'ils ne peuvent par omac fur les consequent se décomposer que par les affinités eai dans la chimiques ; ce qui d'ailleurs ne changerait rent fe depas la tendance qu'ont ces composés à sortir du la chaleur système, puisqu'ils seraient, dans tous les cas. fisante pour surchargés d'oxygène, qui s'oppose toujours des taifinsa

aux attractions animales. ( )

ment s'opé

ne, de l'hys tées à l'état

orique, ont

ier, au lieu

e carboneux ns l'eftomac

nous avons

, qui est un raisins, doit

ou acides

mentioner.

s ou acides

s les divers

intestins,

Cette idée est si vraie que, pour qu'un élément s'animalise avec notre tout, il doit être exempt de combinaison, ou former ce que j'ai appelé plus haut un corps primitif,

<sup>(\*)</sup> Par les mots animalisation, végétation & nutrition, on ne peut entendre que les procédés qui ont lieu pour rendre les alimens, tels que le pain, l'eau, &c. à leurs élémens primitifs, pour qu'ils puissent, dans cet état, se combiner & se fixer dans le corps d'un animal, ou dans un végétal.

<sup>(\*)</sup> Par attraction animale, & que je nomme attraction végétale dans une plante, j'entends déligner l'action qui se passe dans le corps d'un animal, dans une plante, &c. lorsque les élémens primitifs viennent à s'y fixer, soit pour agrandir la machine, ou pour réparer les pertes-auxquelles elle est assujétie.

puisque tous les élémens dans un corps seganife, tel qu'un animal ou une plante. existent suivant cet arrangement ; c'est-}dire qu'une substance animale, par exemple, est composée des bases du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, &c. sans être ni eau. ni acide carbonique, &c. De là il est évident qu'un corps qui serait chimiquement composé de carbone & d'oxygène ( acide carbonique ) ne pourrait pas s'animaliser avec notre tout, & qu'il serait en consequence forcé d'en sortir, pour ne pas lui devenie nuisible. C'est ainsi que les matières excrémentitielles ne pouvent servir à la nutrition, & que leur séjour dans le système est toujours pernicieux. C'est ainsi que, chaque fois que nous surchargeons notre estomac, nous éprouvons une indigestion, parce que la surabondance d'alimens, ne pouvant être digérée, ou être réduite en parties alimentaires, ne peut le combiner avec la masse du système, et en est consequemment rejetée. Tel est à peu près l'ensemble que nous présente le phénomène de l'animalisation; & ce n'est qu'e d'après cette connaissance qu'il nous est possible de comprendre comment s'opèrent les diverses excrétions, soit naturelles ou artificielles.

Sur ce principe, il est facile de voir la

différ mque nique une ceffen iu m vient. uh co gène. l'eau, encor carbo bonia peau . traire forcés êléme male, avec de la eft ce état de état d combi

Ainstion ou le d'affin

&cc.

n. corps beune plante, t s c'est-àar exemple. ne, de l'hytre 'ni eau. à il est éviimiquement ène ( acide malifer avec conféquence lui devenie ières excréla nutrition, est toujours que fois que nous éprou. la furabontre digérée, nentaires, ne du système, Tel eft à présente le & ce n'est u'il nous est nt s'opèrent

de voir le

aturelles ou

différence qui existe entre la matière orgamique & la matière brute. La matière organique est celle qui manifeste au contemplateur combination d'élémens primitifs, qui cessent de faire partie d'un corps organique su moment où l'oxygène, aidé du calorique, vient les en déplacer, pour former avec eux un corps secondaire. C'est ainsi que l'oxygène, combiné avec l'hydrogène, forme de l'eau, ou la transpiration infensible. C'est encore ainsi que l'oxygène, combiné avec le carbone, forme de l'acide carboneux ou carbonique, qui s'échappe du système soit par la peau ou l'expiration, &c. Mais, si au contraire l'hydrogène & le carbone n'étaient pas forcés de se combiner avec l'oxygène, ces élémens, par une attraction que j'appelle animale, s'animaliferaient ou se combineraient avec notre tout, & formeraient, dans cet état, de la matière organique. La matière brute est celle où les élémens ne sont pas dans un état de première combinaison, mais dans unétat de combinaison mécanique, tel que la combinaison d'un sel neutre avec de l'eau, &c.

Ainsi tout concourt à prouver que l'organisation d'où résulte le phénomène de la vie, ou le mouvement spontané, n'est qu'un jeud'affinités entre les élémens primitis & le corps qui s'organise. De là on peut conjecturer, avec la plus grande plausibilité, que, si l'espèce vivante était soumise ou exposée à une température uniforme, ce jeu d'affinités devant toujours être le même, l'homme, sinsi que les animaux, pourraient vivre un tems infini ; car, fi l'on veut tant soit peu examiner les causes qui nous rendent malades & qui nous donnent la mort, on verra que ce que j'avance n'est pas dépourvu de tout fondement. On a vu que ce qui produit notre diffolution n'est qu'un changement des affinités qui tendent à nous déveloper ; ou, en d'autres termes, le jeu d'affinités qui a lieu entre notre corra & les alimens que nous prenons ( ce que nous avons défigné plus haut par le mot animalisation ) est remplacé par un autre jeu d'affinités qui a lieu entre les élémens d'un corps organique & l'oxygène; ce que nous avons exprimé par les mots inflammation, dissolution ou putréfaction. ( \* ) De là il est évide l'anim arrive fomm elles un te conféfer.

Ma

la fol tible voyor tant di je vo & qui partie caufe doute pas ai pératu ciales.

d'affin

<sup>(\*)</sup> Par les mots vie, combustion, végétation, animalisation, inflammation, dissolution, putréfaction, &c. on ne peut entendre que des jeux chimiques particuliers. La vie, par exemple, est un mot qu'on emploie pour désigner les opérations qui se passent pour animer un corps, ou qu'il faut de l'oxygène, du calorique & des alimens, pour faire vivre un être organisé; ce qui n'est qu'un jeu particulier d'affinités. La combustion suppose nécessairement le concours de l'oxygène, du calorique & de substances combustibles; ce qui s'opère en vertu d'un jeu particulier d'attraction. La végéta-

tion fai culier, ce qui n'est q de lum dissoluti organiq caloriq inflammi termédi

ent. conject bilité, que, ou exposée eu d'affinités omme, ainsi un tems inexaminer les & qui nous que j'avance ement. On diffolution s qui tendent tres termes, notre corra ns ( ce que par le mot in autre jeu lémens d'un ce que nous inflammation, De là il est évident que, si les affinités qui constituent l'animalisation étaient invariables, ( ce qui arriverait si la température à laquelle nous sommes exposés était toujours la même à elles continueraient, de cette manière, pour un tems infini à et il s'ensuivrait, par une conséquence à laquelle on ne peut se resu-ser, que l'espèce vivante serait immortelle.

Mais, pour donner à cette hypothèse toute la solidité & tout le crédit qu'elle est susceptible d'acquérir, interrogeons la nature, & voyons ce qu'elle nous apprend. En portant d'abord mes regards sur la zône torride, je vois des animaux d'une grosseur unique, & qui ne se rencontrent point sur les autres parties de notre globe. Or quelle est la cause physique de ce phénomène? C'est sans doute parce que cette région terrestre, n'étant pas assujétie aux mêmes changemens de température que les régions tempérées ou glaciales, doit savoriser ou maintenir l'action d'assinités qu'exerce l'animalisation, & doit

; ce qui s'opère

on. La vegeta.

tion fait nécessairement naître l'idée d'un germe particulier, qui se développe à l'aide de certains élémens; ce qui forme encore un jeu d'affinités. L'instammation n'est qu'une combustion lente, où il ne se dégage pas de lumière, & qui se passe dans un corps animé. La dissolution n'est que la désorganisation lente d'un corps organique, où il ne faudrait qu'un plus haut degré de calorique & d'oxygène, pour en faire ce qu'on appelle instammation, combustion. La putréfaction n'est qu'un intérmédiaire entre l'instammation & la combustion.

Atation, animalion, &c. on ne es particuliers. a emploie pour our animer un alorique & des ganifé; ce qui La combustion l'oxygène, du

rendre ces animaux d'une grosseur considérable, par l'entassement ou l'accumulation continuels des élémens qui s'organisent. C'est ce phénomène qui donne naissance aux éléphans, aux rhinocéros, &c. & c'est pour cette raison qu'on les rencontre toujours sous la ligne équinoxiale.

Mais nous trouverons au contraire des animaux plus petits, & même qui ont dégénéré, à mesure que nous nous transporterons vers les pôles. Cette singulière occurrence sera toujours un mystère pour celui qui s'obstinera à croire que les causes physiques ne servent point à déterminer ce que nous sommes. Ainsi la petitesse des animaux dépend absolument de ce que le froid s'oppose d'une manière trop sensible à l'accroissement du corps organique, ou, en d'autres termes, à l'accumulation des élémens qui tendent à s'animaliser.

On objectera peut-être que la baleine, qui est le plus gros animal que nous connaissions, devrait, d'après notre raisonement, ne pas se rencontrer vers l'extrémité des pôles, mais plutôt où les ardeurs du soleil sont les plus sensibles. On appercevra d'abord la sutilité de cette objection, si l'on réstéchit que la température de l'océan est peu variable. Car à combien de vicissitudes l'espèce terrestre

n'est tinue aqua toujo habit degr Mais des .e notre de c ainfi que ! (\*) anim: partie forme que c fait a ciales rature chang De là

les bé

la cau

hiver.

<sup>(\*)</sup> luivant

feur confidéaccumulation anisent. C'est nce aux éléest pour cette jours sous la

raire des anicont dégénéré,
ransporterons
r occurrence
r celui qui
fes physiques
ce que nous
animaux déroid s'oppose
accroiffement
autres termes,
ui tendent à

connaissions, ment, ne pas es pôles, mais font les plus ord la futilité déchit que la variable. Car

n'est-elle pas exposée par les variations continuelles de l'atmosphère, tandis que l'espèce aquatique éprouve une température presque toujours égale ! Gombien de fois, nous autres habitans du nord, sommes nous exposes à un degré de froid au-dessus de la congellation ! Mais, s'il n'en est pas ainsi pour les habitans des eaux, c'est que la chaleur centrale de notre globe met obstacle à la congellation de cette masse énorme de fluides. (\*) C'est ainsi que les poissons vivent plus longtems que les animaux qui respirent le grand air. (\*) Ainsi la longueur de la vie, pour les animaux de notre globe, dépend, en gande partie, de la température plus ou moins unisorme à laquelle ils sont exposés. On verra que cette suposition n'est pas gratuite, si l'on fait attention qu'un animal des zônes glaciales doit, en vertu des différentes températures qu'il éprouve, être sujet à divers changemens durant le cours d'une année. De là la maigreur qu'éprouvent au printems les bêtes fauves. De la vient sans doute la cause de la mue. C'est encore ainsi que

<sup>(\*)</sup> Voyez mon essai sur la vapeur qui s'élève, en hiver, de la sursace du sleuve Saint-Laurent. (Medical Repository, vol. 3, page 154.)

<sup>(\*)</sup> La carpe, qui est un poisson d'oau douce, vit, suivant les naturalistes, environ un secle.

l'homme occupé de pénibles travaux, & celui qui ne s'occupe que du foin honteux de fatisfaire ses passions déréglées, abrègent leur durée, parce que l'un & l'autre font éprouver à leur machine des changemens multiplies. Mais, si nous nous raprochons vers l'équateur, nous y trouverons l'éléphant, d'une groffeur prodigieuse, & qui vit un tems confidérable, parce que le climat qu'il habite est peu variable, & que par consequent il fait éprouver peu de changement à fa machine; ce qui doit prolonger chez lui l'animalisation.

Mais j'entends, du fond des Indes Occidentales, une voix qui me crie : ô faible mortel, viens, transportes-toi au milieu de nos habitations : examine ces nombreux colons qui habitent une terre continuellement brûlée par les ardeurs du soleil; & tu vetas ton fysteme détruit. Il n'est pas vrai que Pespèce humaine vive aussi longtems dans nos climats brûlans, que lorsqu'elle respire un air plus tempéré. Ici la mort est toujours avide de victimes ; &, pour moissoner les individus, elle n'attend pas que leurs têtes soient blanchies par les années."

Je réponds que cette objection ne détruit point mon système, & que l'homme, dans son état de nature, pourrait sans doute vivre

pron clim core hypo du g que vivre tuell

long

veut prén

danc

les

luxe guif

caus

de l

pour

vien

torri

mair

inter

M

statu

c'est théon

En ! d'une

plus

long

travaux, & i foin honteux lées, abrègent & l'autre font s changemens us raprochons ons l'éléphant, & qui vit un le climat qu'il que par conféde changemens prolonger chez

es Indes Occicrie: ô faible
au milieu de
nombreux cocontinuellement
eil; & tu vetas
t pas vrai que
longtems dans
n'elle respire un
ort est toujours
ur moissoner les
que leurs têtes
es."

ction ne détruit l'homme, dans fans doute vivre long-

longtems dans ces climats. Mais, si l'on veut rechercher la vraie sale d'une mort prématurée dans ces régions où règne l'abondance, on la trouvera dans les habitudes & les mœurs de leurs habitans. C'est dans le luxe destructeur des uns, & la misère languiffante des autres, qu'il faut chercher la cause de ce phénomène. C'est dans l'abîme de leurs passions déréglées qu'il faut creuser, pour en déterrer le germe. Ainsi qu'on ne vienne pas nous dire que le climat de la zône torride s'oppose à la durée de la vie humaine ; ce sont les vices, les débauches, les intempérances de toute espèce, qui détruisent promptement une multitude d'hommes, qu'un climat moins cruel aurait conservés.

Mais, si ce qui vient d'être dit laissair encore des doutes sur la possibilité de notre
hypothèse, il sussirait d'interroger l'histoire
du genre-humain, pour nous faire comprendre
que les premiers habitans de la terre ont pu
vivre plus longtems que les générations actuelles, & qu'ils ont été d'une plus grande
stature. Ce qui paraîtra peut-être singulier,
c'est que cette idée supose la vérité de la
théorie de la terre donnée par M. de Busson.
En admettant que les êtres étaient autresois
d'une plus haute stature, & qu'ils vivaient
plus longtems qu'à présent, il faut aussi ad-

mettre que notre globe s'est restroidi, ou qu'il jouissait jadis d'une température plus unisorme que celle dont nous jouissons actuellement. Celui qui contemple la rature en grand verra sacilement la liaison de ces deux idées, que des saits nombreux semblent affermir.

Indépendament de l'histoire sacrée & de l'histoire profane, qui s'accordent à dire qu'il à existé des hommes d'une stature gigantesque, nous sommes néanmoins portés à croire que notre planette jouissait, dans des tems plus reculés, d'une température plus uniforme que celle qu'elle a acquise par ics révolutions physiques, les désastres & les catailrophes sans nombre qu'elle a dû subir en différens tems. Les annales & les monumens immuables de notre globe attellent qu'il a dû être & sera encore successivement ébranlé, culbuté, altéré, inondé, embrafé. Tantôt c'est un deluge destructeur, qui vient submerger les malheureux habitans de la terre. Tantôt c'est une mer ou un fleuve qui se retire de son iit, pour mettre des terres nou-Quelquefois c'est une velles à découvert. montagne énorme qui s'écroule, & qui détruit tout ce qu'elle rencontre dans sa chûte. C'est encore un feu dévorant, ou la foudre céleste, qui semble s'élancer de l'empirée, pour embraser une partie de notre spherei

C'e can des torr égal les

noti imit tend pou Il p arbr frich plus de f née paru creu & r gem face ture délo

juge stanc volu

De

oidi, ou qu'il lus uniforme actuellement.
grand verra x idées, que ermir.

facrée & de nt à dire qu'il ature giganins portes à ait, dans des pérature plus quise par les res & les caà dû subir & les monuobe attestent uccessivement dé, embrase. eur, qui vient ns de la terre. fleuve qui se es terres nouois c'est une & qui détruit ns sa chûte. ou la foudre de l'empirée; notre spherei C'est quelquesois ensin l'éruption d'un volcan, & un tremblement de terre, qui ouvrent des goutres de seu, pour engloutir dans ces torrens de slammes l'homme & ses troupeaux, également malheureux. Tels sont à peu près les changemens que la nature fait subir à notre demeure.

Mais l'homme voulut, pour son malheur, imiter la nature dans ses détordres. tendre gazon devint trop dur pour lui servir de lit. L'ombre d'un hetre fut insuffisant pour le mettre à l'abri des injures de l'air. Il porta enfin son bras destructeur fur les arbres des forêts. Il fit des abatis, & défricha du terrein, pour le bâtir une demeure plus commode que celle qu'il avait héritée de ses pères. La charue sut dès-lors destinée à déchirer le sein de la terre. Ensuite parurent les remparts de ces villes célèbres, creulés par l'ambition, élevés par la folic, & renversés par la cruauté. Tous ces changemens innombrables qu'a éprouvés la furface de notre globe, ont dû déguiser la nature à nos yeux, & en former un spectre de désordres. Ainsi il nous est impossible de juger le passe par le présent; & les circon, stances, ayant change, ont dû, par leur révolution, établir un nouvel ordre de choses.

De l'influence des saisons & de nos mœurs

sur notre être physique, je retourne à mon sujet principal. Peut-être trouvera-t-on à redire de ce que j'ai traité dans un même chapître de deux objets qui semblent différer beaucoup l'un de l'autre; mais le physicien, dégagé de préjugés, verta la difficulté qu'il y avait de les séparer, en réstéchissant que l'opération des cathartiques sera toujours un mystère pour nous, si nous ignorons le phénomène de l'animalisation; &, pour en traiter, pouvais-je ne pas le considérer en grand, & passer ious silence les causes qui en favorisent ou en retardent les progrès?

Cependant l'effet du mercure dans le canal alimentaire fortifie singulièrement notre théorie sur l'opération des cathartiques. On sait que le vis argent ne cathartise point dans son état métallique; il faut qu'il soit oxidé pour produire cet effet. Cela posé, il paraîtra d'abord évident que ce métal n'agit sur les intestins qu'autant qu'il est lui-même combiné avec l'oxygène & le calorique; car, comme nous l'avons dit, ceux-ci, en se dégageant du mercure, forment certains composés, dans les premières vojes, qui, étant impropres à la combinaison animale, sont sorcés, d'en sortir pour ne pas causer de plus grands désordres.

Sur ce principe, il nous est facile d'expliquer la cause de cette maladie nommée par

fer fail des froi bine qui cati

mar

Ir
de
pas
frui
acid
plus
perfi
inco
parc
feule
acid
qui
diffe

les t

ourne à mon a-t-on à redire nême chapître crer beaucoup dicien, dégagé qu'il y avait ue l'opération un mystère e phénomène traiter, pourand, & passer favorisent ou

dans le canal at notre then, ques. On fait e point dans a'il foit oxidé osé, il paraîtra n'agit fur les nême combiné ; car, comme se dégageant composés, dans impropres à la cés, d'en sortir ends désordres. facile d'explinommée par fes nozologistes ebolera. Ce désordre, qui se maniseste ordinairement dans les mois de juillet & d'août, est dû au changement subit des affinités chimiques du système. En effet le malade, ayant pris le serein du soir, qui dans cette saison est toujours dangereux, praport aux rosées abondantes, est attaqué la nuit d'une cholera, dont la cause est l'humidité, qui, en produisant un certain degré de froid à la surface du corps, suspend la combinaison de l'oxygène avec l'hydrogène; ce qui décide aussitét l'oxidation ou l'acidisication de certaines bases dans le canal alimentaire, & ensin l'évacuation précipitée des matières qu'il contient.

Indépendament des faits que nous venons de citer, il en est d'autres qui ne méritent pas moins notre attention. On sait que les fruits, en général, qui sont plus ou moins acides, produisent une décharge des intestins plus ou moins accélérée. On sait qu'une personne qui a la diarrhée est plus ou moins incommodée par l'usage de liqueurs fortes, parce que le calorique qui s'en dégage non seulement savorise la formation d'oxides ou acides, mais encore celle de la transpiration qui est déterminée vers les premières voies. La dissenterie n'est si dangereuse & si cruelle par les tourmens qu'elle cause au malade, que

parce que la substance même des intestins est plus ou moins corrodée par les oxides ou acides qui s'y forment. Les substances huileuses ne relâchent le corps que parce qu'elles se décomposent, & que, de cette décomposition, il en résulte dissérens composés qui ne peuvent s'assimiler avec notre corps.

Ainsi, si ce que nous avons dit dans le cours de cette section est fondé ; s'il est vrai qu'une substance ne peut se combiner avec notre masse que dans son état élémentaire ; sie l'analyse nous démontre que les élémens existent, dans un être organisé, dans leur état de première combinaison, il s'ensuit, par une consequence nécessaire, que ces organes ne peuvent se décomposer que par l'oxygène & le calorique, puisqu'il est clair qu'il n'y a que ces agens qui puissent séparer le carbone de l'azote, &c. pour en former différens composés, tels que les acides carboneux, nitreux, &c. qui ne peuvent être nous ; dès-lors notre théorie sur le dépérissement & la mort des êtres, & sur la nature des poisons, devient démontrée. Ainti, quoique nous ne puissions pas démontrer par l'analyse l'existence du calorique dans l'aloes & le jalap, nous sommes autorisés à croire que ces substances en contiennent une certaine quantité, en vertu duquel elles évacuent le canal alimentais félulten s'assimil fortir p

De l'effe

Dans

taché de

entendre lement devons dies; & fertation fait gén différent

Lorsquayons a générale, titielles, &c. font currence affinités lysème of

Si l'on tion des

conflitue

mentaire. C'est de leur décomposition que s'assimiler avec notre tout, sont obligés d'en s'est qui ne

# SECTION II.

De l'effet, bienfesant des catbartiques dans la curé des maladies.

Dans la section precédente, nous avons tâché de sixer nos idées sur ce que l'on devait entendre par cathartique; nous allons actuellement faire voir les bons essets que nous devons en attendre, dans la cure des maladies; &, pour éviter une trop longue disfertation, nous donnerons pour exemple un fait général que l'on pourra appliquer aux différentes circonstances.

Lorsqu'un malade éprouve ce que nous avons appelé plus haut une inflammation générale, ou synocha, les matières excrémentitielles, telles que la transpiration, les faces, &c. sont alors moins abondantes. Cette octurrence a lieu, parce qu'alors la loi des affinités entre les élémens qui composent le système est remplacée par une nouvelle, qui constitue l'inflammation.

Si l'on nous demande la cause de la diminution des sécrétions & excrétions durant les

it dans le s'il est combiner at élémene que les canisé, dans

que par 'il est clair issent sépaour en sor-

il s'enfuir.

ue ces or-

euvent être le dépérisseir la nature nsi, quoique

les acides

oar l'analyse s & le jalap,

ue ces subne quantité, canal alie premiers jours d'une fièvre synochaide, nous répondrons que la cause de ce phénomène nous paraît affez facile à concevoir. Nous avons dit plus d'une fois que le système éprauvait une inflammation parce que l'hydrogène ne se combinait plus régulièrement avec l'oxygène. Cela polé, les urines, dans cette maladie, doivent être moins abondantes, puisque l'eau, qui forme une grande partie de leur substance, ne se forme plus. Quant à la constipation, cela provient sans doute de ce que les intes. tins, devenant, comme la peau, secs & arides, parce qu'il ne se forme plus d'eau, sont, par là. impropres à transmettre ou évacuer la Car, outre le mouvement péristaltique des intestins, qui contribue beaucoup à la force expultrice qui leur est inhérente, l'eau, qui vient humecter leur surface interne & externe, doit faciliter singulièrement le passage de la matière fécale. D'ailleurs cette affertion se trouve vérifiée par la diarrhée que le froid produit, puisque, dans ce cas, elle est occasionnée par la matière transpirable, comme nous l'avons vu, qui se forme abondament vers cette partie.

Mais si, au lieu de laisser agir la nature, on administre de bonne heure une cathartique à une personne attaquée d'une synocha, le cathartique étant, comme nous l'avons dit dans

drer d premie les aff que. la reprent ment l

dans 1

Cepe laiffée Louven accom compo en lieu momen compre synocha typhus,

dit plu

compo

Quan les der ausli fa de vraie moins conséqu cette di loin, 1' faire u

les proj

mène nous drer prem les avons dit prem les avons die ment prem les avons die ment les avons die les intes accor comp les avons par les intes accor comp les fonts par les intes accor comp les fonts par les intes accor comp

évacuer les péristaltique ucoup à la rente, l'eau,

interne & nent le paslleurs cette

la diarrhée lans ce cas, transpirable, forme abon-

la nature, on cathartique à fynocha, le l'avons dit dans dans la fection précédente, capable d'engendrer de l'eau, & d'autres acides, dans les premières voies, on rétablit consequemment les affinités primitives du système, c'est-à-dire que la transpiration & les autres excrétions reprennent leur cours ; ce qui ramène entièrement la santé.

Cependant, si cette sièvre est entièrement laissée aux soins de la nature, elle se termine souvent par une synorbus on syphus mitior, accompagnée d'une diarrhée plus ou moins composée, suivant les circonstances qui auront en lieu durant le cours de la maladie. Un moment de réslexions suffira pour nous saire comprendre ce phénomène. D'abord cette synocha devient successivement une synochus, syphus, &c. parce que, comme nous l'avons dit plus haut, cette marche est due à la décomposition successive du système.

Quant à la diarrhée qui se maniseste dans les derniers tems de cette sièvre, elle est aussi facile à concevoir ; car les saces, étant de vraies bases acidistables, doivent plus ou moins s'acidister à la longue, ce qui doit en conséquence produire une diarrhée. Mais si cette diarrhée, ainsi produite, est poussée trop loin, l'expérience nous a mis à portée de faire usage de remèdes propres à en arrêter les progrès. L'opium, administré sous dissée

rent es formes, est le remède auquel ion u ordinaire ment resours pour guérir éette mau la ladre, quand elle est opiniâtre. Cet agent, en répandant une température uniforme dans le système, rérablit dans tout le corps la formation de l'eau ou la transpiration, te sompêche, par cette nouvelle combinaison, que la surabondance d'oxygène ne se potte sur les différentes bases acidisables, qui, par leur séjout dans le canal alimentaire, pour raient devenir pernicieuses.

Muis, si l'opium produit quelquesols un effet cathattique, c'est que son calorique, venant à se dégager dans l'estomac, ou dans les intestins, doit faire combiner l'oxygène avec terraines bases; ce qui, comme nous l'avons vu, doit produire un effet purgatis. Cependant les sudorisques, en général, ne sont si utiles dans terraines maladies, telles que les syphus, &c. que parce que leur calorique, en procurant au système une température convenable, sait combiner l'oxygène avec l'hydrogène, & empêche, par là, les mauvais effets qui pourraient résulter de la combinaison de l'oxygène avec des bases acidisables.

Nous réduirons à deux principaux ches le choix des cathartiques dans le traitement des maladies : 1º dans les cas ordinaires de

malad les pr PALID der co les e nittrés les f POUL alime slore d'affin nate\_ PM C corro intelli contr d'aci par u gui,

cette
tique
circo
que
des c

mano

un g

cette macet agent, brine dans corps la iration, & mbination, fe porte s, qui, par sire, pour-

quefois un calorique, c, ou dans l'oxygène mme nous r purgatif, enéral, ne idies, telles que leur e une tempar là, les fulter de la des bafes

paux chef) e traitement dinaires de

maladies, sels que dans les fièrres (ynochaides, les pneumonies, &cc. où il existe: une constipation fans symptômes évidens de la présence de certains acides dans les premières voies, les enthartiques ordinaires, fagement adminitres, peuvent effectuer une guérifon , 29 dans les typhus, les fièvres peftilentielles, & les fièvres intermittentes d'automne, où il pour déjà exister des acides dans le canal alimentaire, les meilleurs cathartiques sont alors les sels neutres, dont la bafe air peu d'affinités avec les acides, tel que le cerbonate de foude, &cc. parce qu'en neutralife, par ce procédé, des acides affez puiffens pour corroder ou désorganiser non seulement les intestine, mais même la machine entière. Aucontraire, dans les cas où il n'existe point d'acides déjà formés, il vaux mieux évacuers par un puiffant cathartique, la matière fécale, qui, par fon fejour dans les intestins, ne manquerait pas de devenir nuisible.

(Le 24 juin 1800, jour où l'on imprimait tette feuille, j'éprouvai un effet cathartique, que je vais raporter, tant pour les circonstances curieuses qui l'ont fait naître, que pour consirmer la doctrine sur la cause des carbartiques. Ayant l'habitude de porter un gilet de stanelle, je l'ôtai le matin, pour me xastraîchir, vu qu'il sesait bien chaud.

N'ayant pas fait attention que l'atmosphère se chargeait de vapeurs, je fortis le soir. pour prendre : de l'exercice, fans remettre mon gilet de flanelle. Mais je m'apperçus, dans ma promenade, que je ne transpirais point, & que ma peau devenait exceffivement chaude. Je revins en consequence à la maifon, où je ne sus pas plutôt arrivé, que j'éprouvai deux selles des plus copieuses ; ce qui, après avoir remis mon gilet de flanelle, me rendit la peu d'une température ordinaire. Voici les conséquences que je prétends tirer de ce fair : premièrement, mon corps ayant passé subitement d'une température chaude à une plus froide, la formation des matières transpirables dut se ralentir ; secondement l'exercice que j'avais pris tendant à accumuler l'oxygène & le calorique, & la transpiration étant, en quelque forte, suprimée, leur action dut se faire sentir vers l'intérieur du corps, y former divers oxides ou acides, & produire ainsi un effet cathartique; trojsièmement, la chaleur, qui disparut aussitôt après les selles que j'éprouvai, démontre que, non seulement le calorique détermine la formation des oxides ou acides, mais encore qu'il entre dans leur composition.)

CHAPITRE :

De l'of

of ce précéde ment; produit parce que composé capables nous se pour no composé aussi in masse;

Performent duifent instrume

délà de

ferviron

ettomac question CHAPITRE X.

DESEMBRIQUES,

SECTION I

De l'opération des émétiques dans l'économia

SI ce que nous avons dit dans le chapître précédent n'est pas dépourvu de tout fondement; s'il est bien établi qu'un corps ne produit en nous un esset cathartique que parce qu'il a le pouvoir de former divers composés, qui deviennent impropres ou incapables de s'animaliser avec notre tout, il nous sera facile de voir qu'un corps n'est pour nous un émétique, que parce que les composés qu'il forme dans notre estomac sont aussi incapables de se combiner avec notre masse; &, pour mettre notre assertion audélà de toute espèce de doute, nous nous servirons de l'exemple suivant:

Personne n'ignore que les liqueurs spiritueus, prises en trop grande quantité, produisent un effet émétique. Or comment ces instrumens d'ivresse peuvent-ils sorcer notre estomac à restituer ce qu'il contient? Cette question peut sacilement se résondre. L'este-

nation des entir; seris tendant que, & la rte, suprientir vers ers oxides et cathar-

itmosphère is le soir,

arremettre

transpirais

effivement

à la mai-

eufes : ce

le flanelle, ure ordi-

je prétends

non corps

mpérature

qui dispaceprouvai, calorique ou acides, nposition.)

APITRE :

mac devenant trop saible, ou ne pouvant, d'après son énergie naturelle, que décomposer une certaine quantité de suides ou de solides, pour servir a l'animalisation, il s'ensuit qu'il doit restituer, lorsqu'il est surchargé soit par un fluide ou par un solide. Parei lement une chûte, en affaiblissant l'énergie de l'estomac, est suivie du vomissement. Telle est une des causes qui produisent en nous un effet émétique. Il en est encore d'autres que nous allons considérer, & qui peuvent toutes s'expliquer sur le même principe.

On lait qu'une personne d'une faible sant est sujète au vomissement après ses repas Cela dépend ou de ce que son ellomas el incapable de décomposer les alimens qu'elle prend, peut-être trop abondament, ou de ce que cette mauvaile digestion engendre dans l'estomac des oxides ou acides qui, en de composant, à leur tour, les alimens, d'une manière trop rapide, les rendent incapables de s'animalifer, puisqu'ils sort combinés avec l'oxygène, qui s'oppose à l'action des affinités animales. C'est ainsi qu'on est souvent obligé de restituer le lait qu'on prend en été, parce qu'il se décompose trop facilement, & qu'il devient trop acide. C'est ainsi qu'une semme, dans ses premiers mois de groffesse, elt forcét de restituer souvent ses alimens, parce que,

recoule chez e tomac pofer le d'oxyge propres

Quan médeci leur eff leur ac Peltoma émétiqu &c. ne de calo nant de prompte non feul mais en rique, difiables qui, er en peu tières n cement du vom doute, eft vrait

les émé

convaine

e pouvant,
décompoides ou de
on, il s'enft furchargé
de. Parei
nt l'énergie
ment. Telle
nt en nous
ore d'autres
qui peuvent

rincipe.

faible fante fes repas eltomac if nens qu'elle nt, mu de ce gendre dans qui, en dé mens, d'une t incapables mbinés avec des affinités uvent obligé en été, parce ent, & qu'il one femme, ffe, el forcée parce que,

l'écoulement menstruel étant alors suprimé chez elle, il doit se manifester dans son estomac une grande chaleur, qui doit, décomposer les alimens avec rapidité, les surcharger d'oxygène, & par conséquent les rendre impropres à la combinaison animale.

Quant aux émétiques dont on se fert en médecine, on verra aisément qu'ils produisent feur effet en vertu du même principe, & que leur action rapide détermine leur effet fur l'estomac. Personne ne doute que le tartre émétique, le vitriol blanc ( sulphate de zinc ) &c. ne contiennent beaucoup d'oxygène &c de calorique. Cela posé, il n'est pas surprenant de voir que ces substances produisent promptement un effet émétique, parce que non seulement elles se décomposent facilement, mais encore leur oxygène, affisté du calorique, se porte sur les différentes bases acidifiables qui se rencontrent dans l'estomac, & qui, en les oxidant ou acidifiant, forcent en peu de tems l'estomac à restituer ces matières nuisibles. C'est ainsi que le commencement d'une fièvre est toujours accompagné du vomissement, parce qu'alors il existe sans doute, dans l'estomac, certains acides. Telle est vraisemblablement la manière dont agissent les émétiques actifs. On aura lieu de s'en convaincre de plus en plus, par les dévelopemens que nous allons encore faire dans la fection suivante.

## Lange B. C. T. PO N III

De l'effet salutaire des émétiques dans l'économie animale.

Nous avons considéré succintement la cause prochaine qui produit un effet émétique; nous avons vu que cet effet tenait aussi à la cause qui produit un effet cathartique dans l'économie animale; avec cette différence seulement que, dans le premier cas, cette cause agit plus particulièrement dans l'estomac, tandis que, dans le second cas, elle agit dans toute la capacité des intestins; nous allons voir actuellement combien la médecine peut compter sur ce remède dans la cure des maladies qui affligent notre espèce.

Quand on administre un émétique dans une synocha, les symptômes que manisestait cette sièvre diminuent aussitôt après son effet; c'est-à-dire que le poulx n'est plus si élevé, &c. Or comment ce phénomène peut-il avoir sieu? La transpiration copieuse qui se maniseste durant le vomissement prouve qu'un émétique fait combiner l'oxygène avec l'hydrogène, & doit conséquemment ralentir sa dirculation du sang, puisque, durant cette transpir

trans
de c
à rêts
Ainsi
mane
prim
tué,
mala
D'ap
est v
cins
il im
terme
en e

les ét tous ladies bons, &c. 1 émétic deven utilité beauc tion ( ainfi

gland

celle

I I:

faire dans la

ment la cause émétique; it aussi à la artique dans e différence cas, cette dans l'estod cas, elle testins; nous la médecine s la cure des ce.

e manifestait ès son effet; lus si élevé, peut-il avoir qui se marouve qu'un te avec l'hynt ralentir la durant cette transpi-

transpiration, il se met une grande quantité de calorique dans un état latent ; ce qui tend à rétablir les affinités primitives du système. Ainsi l'effet salutaire d'un émétique n'est permanent qu'autant qu'il rétablit ces affinités primitives ; &, fi cet effet n'eft point effectué, son opération n'est que passagère, & le malade retombe dans son état de mal-aise. D'après cela, on verra facilement combien est vague & inintelligible ce que les médecins ont appelé révulsion; on verra combien il importe à la médecine d'élaguer tous les termes qui sont plus faits pour nous induire en erreur que pour nous éclairer. Car la précision de langage doit toujours suivre celle des idées qui composent une science.

Cependant il y a certaines maladies où les émétiques doivent avoir la préférence sur tous les autres remèdes. C'est dans les maladies du système glanduleux. Dans les bubons, l'engorgement d'un sein, les écrouelles, &c. nous sommes portés à croire que les émétiques, sagement administrés, pourraient devenir, dans ces cas, de la plus grande utilité. En esset un émétique, en sormant beaucoup d'eau, où en accélérant la sormation de la transpiration, débouche, si je puis ainsi m'exprimer, les canaux insinis des glandes, & met, en même tems, dans un état

latent le calorique qui s'y concentre, & qui est, dans ces circonstances, l'agent le plus pernicieux.

Nous concluerons cette section en disant que la fanté, dans un être organise, consiste dans la régularité d'action entre les élémens qui le compoient, telle qu'elle a été établie, dans l'origine des choses, par le créateur; que la mort consiste dans la destruction ou l'anéantissement de cette première & grande loi, qui est remplacée par une autre austi invariable, & en vertu de laquelle s'opère le phénomène de notre dissolution. La maladie consiste dans les nuances qui existent entre ces deux extrêmes, & dans l'effort que fait l'une pour vaincre l'autre. O médecins de la terre, votre mission est donc d'écarter tout ce qui tend à renverser la loi sublime en vertu de laquelle nous vivons. Pour remplir cette noble fonction, vous devez en étudier jusqu'à la moindre partie. En vain voudriez-vous vous acquiter de cet emploi facré, si vous ignorez l'ensemble des décrets qu'elle contient. Tous vos efforts doivent concourir à faire observer cette loi, qui seule suporte la vie. Si vous en pervertissez le sens, ce ne sera pas impunément. Les êtres qui périront entre vos mains seront des monumens immuables, de votre faiblesse ou de votre
anima
à un
lois q
verice
bience
avec
placeri
ni vo
peindr
rieure,
par un
fidèle
de chi

Baiffan

re, & qui t le plus

en difant é, conside es élémens té établie. créateur . ruction on & grande utre austi s'opère le La maladie tent entre fort que ) médecins c d'écarter loi sublime ons. Pour s devez en . En vain cet emploi des décrets orts doivent i, qui seule vertissez le . Les êtres

ont des moplesse ou de votre ignorance. En un mot, l'économie animale est semblable a une république, ou à un vaste empire, qui s'écroule dès que les lois qui le gouvernent sont abusées ou renversées. Mais si, de même qu'un monarque biensesant, vous remplissez votre sonction avec sagesse, l'humanité reconnaissante vous placera au rang des dieux. Elle n'oubliera ni vos soins, ni vos biensaits. Elle vous peindra toujours comme une puissance supérieure, envoyée dans des tems de calamités par une divinité secourable. L'air, échossible de vos exploits, retentira sans cesse de chants d'allégresse, dictés par la reconnaissance.



A a 3 CHAPITRE

## CHAPITRE XI.

De l'influence chimique des comètes, des volcans, de l'électricité, sur l'air atmosphérique ; de la formation des pluies périodiques entre les tropiques.

Dans les recherches précédentes, nous avons vu, en partie, l'influence qu'a le calorique fur les différentes matières; nous avons tâché de démontrer, dans le quatrième chapître de cet ouvrage, que sa combinaison chimique avec certaines substances formait ce que nous appelons poison; nous allons actuellement le considérer comme voyageant d'un corps céleste à un autre, & suivre, s'il nous est possible, les traces empoisonées qu'il laisse quelquesois dans les régions aériennes.

Les historiens, tant anciens que modernes, nous ont transmis des calamités, des épidémies & des pestes qui ont désolé certaines parties de notre globe, à la suite de l'apparition d'une comète & de ces globes lumineux qui, de tems en tems, viennent étoner le vulgaire, & répandre l'épouvante dans tous les cœurs. L'homme, que tout menaçait, & qui se sentait cruellement travaillé par ces prodiges destructeurs, chercha en vain, dans un être courroucé, la cause de ses mal-

heurs.
toujour
diges,
affignée
bigarré
terreur
réflexio
compre
l'unive
yeuxzer
Lorfe
monie

nature, distance planéra fub la con matière dans le lorique furfaçe.

Cela notre a flambo doit, p phère, mense y occas

les aftr

heurs. Il ne voulur pas voir qu'une nature toujours active, & toujours féconde en prodiges, pouvait, d'après les lois qui lui font assignées, opérer ces phénomènes, dont l'aspect bigatré le remplissait à-la-fois de crainte, de terreur & de superstition. Un moment de réstexion suffisait néanmoins pour lui faire comprendre qu'il se passait en grand, dans l'univers, ce qui se passait en petit sous ses veux.

Lorsqu'une comète, d'après l'ordre & l'harmonie merveilleuse qui règnent dans la nature, est forcée de s'approcher à peu de distance du soyer commun de notre système planétaire, comme pour lui rendre hommage, les substances combustibles qui entrent dans la constitution de ces masses énormes de matières, s'enstamment ou se décomposent dans leur rotation rapide, tandis que le calorique & la lumière qui s'élancent de leur surface, durant ce procédé, forment ce que les astronomes ont appelé queue de comète.

Cela posé, lorsqu'une comète s'approche de notre globe, & qu'elle menace; de sa queue stamboyante, les humains épouvantés, elle doit, par la chaleur excessive de son atmosphère, influer sortement sur le volume immense d'air qui enveloppe notre planète, & y occasioner de grands changemens. En esset,

volcans, ique s de entre les

calorique
calorique
cas tâché
apître de
chimique
que nous
uellement
un corps
nous est
uil laisse

nes.

modernes,
des épidécertaines
le l'appabes lumient étoner
ante dans
menaçait,
vaillé par
en vain,
e ses mal-

l'air atmosphérique étant composé, en grande partie, d'azote & d'oxygène, qui sont mécaniquement combinés ensemble, nous devons présumer que l'accumulation du calorique, dans l'espace, occasionée par la queue d'une comète, doit produire un effet semblable à celui qui se passe dans un ballon, qui contient de l'oxygène & de l'azote, par le calorique que laisse échaper l'étincelle électrique dans son passage. (\*) Dans le laboratoire de l'univers, comme dans celui de l'homme, les résultats doivent être les mêmes.

Ainsi, lorsque de cette opération en petit on obtient de l'acide nitreux ou nitrique, & que, par le changement d'état dans les deux airs contenus dans le ballon, il y a une diminution de leur volume, on doit en inférer, 1° qu'il se forme de l'acide nitreux ou nitrique dans l'atmosphère quand le calorique, qui se dégage durant la combussion d'une comète, vient à s'y répandre, 2° que le calorique se combine chimiquement avec les acides, puisqu'il y a une diminution de volume des airs qui s'acidisent; ce qui n'arriverait certainement point sans cette occurrence. L'acidiscation de l'air atmosphérique, par le calorique qui se dégage

d'ane

Mai qu'elle mine d'atmo l'effet verra breuve les ac can ef grêle, que. en fou de sup qui ag à une rique volcan à celu pli d l'atmo plus o qui s'a gans a

accom

<sup>(\*)</sup> Voyez Chapître 3 de cet ouvrage.

en grande
font mécaous devons
calorique,
neue d'une
emblable à
, qui conar le caloélectrique

pratoire de

nomme, les

n en petit
i nitrique,
t dans les
il y a une
loit en inde nitreux
and le cacombustion
re, 2º que
ment avec
inution de
; ce qui
fans cette
air atmosfe dégage

d'une comète, prouve donc incontestablement notre théorie sur les acides.

Mais, pour lui donner toute la solidité qu'elle est susceptible d'acquerir, qu'on examine ce qui se passe journellement dans l'atmosphère , qu'on jète ses regards sur l'effet d'un volcan & de l'électricité; on verra que ces phénomènes sont autant de preuves de la vérité de notre doctrine sur les acides On sait que l'éruption d'un volcan est accompagnée de vents impétueux, de grêle, d'éclairs, de pluies abondantes. On sait que, l'été, les orages, où le tonerre gronde avec furie, désolent souvent les laboureurs, en foudroyant de grêle leurs campagnes ornées de superbes moissons. Tous ces phénomènes, qui agitent si fortement les humains, tiennent à une seule cause. En effet, lorsque le calorique s'élance, par torrens, des flancs d'un volcan, il doit produire un effet semblable à celui qu'il produit dans un ballon rempli d'air atmosphérique. En conséquence l'atmosphète qui environne un volcan doit plus ou moins s'acidifier; &, comme l'air qui s'acidific diminue en volume, des ouragans affreux doivent s'ensuivre, &, s'ils sont accompagnés de grêle, on doit en attribuer la cause à la fixation du calorique dans l'air qui s'acidifie ; car, fi le calorique

ne se fixait point chimiquement dans l'ail. qui devient acide, comment concevoir la formation de la grêle ? Comment pourrait-il exister un degré de froid suffisant pour opérer la congellation dans un atmosphère continuellement réchaufé par le calorique qui se répand au loin ? Si, comme l'a suposé le Dr. Mitchill (\*) la grêle est produite par la fonte de la neige dans l'acide nitreux. ou nitrique, qui se forme dans l'atmosphère, soit par le calorique qui se dégage de l'électricité, ou de l'éruption d'un volcan, &c. comment expliquer la formation primitive de la neige, pour pouvoir ensuite être fondue dans l'acide nitreux, afin de produire un degré de froid suffisant pour former la grêle? Dans un orage accompagné de tonerre, où il tombe de la grêle, les nuages ne fauraient être à une grande distance au-dessus de la terre; parce qu'en suposant qu'ils en sussent beaucoup éloignés, le gaz électrique ne viendrait point, comme il le fait, brifer, renverser, embraser nos maisons, &c. mais il serait arrêté dans sa chûte, par des conduc-Ainsi, la température teurs intermédiaires. des nuages devant être, à peu de distance

de la pour . forme ..D'a

tout-à a dû flance, latente froidir quent Ainfi dans l' encore dans d' placé former vide q

Tels produit d'un v phériqu qui s'y effets b mie an l'apparit peuples. des plus

l'éruptio

meux.

<sup>( )</sup> Théorie de la grêle, ( Medical Repository, vol. 3, page 81. )

dane Pail oncevoir la pourrait-il pour opésphère conlorique qui l'a suposé ft produite ide nitreux. atmosphère, ge de l'élecvolcan, &c. primitive de être fondue produire un ner la grêle? tonerre, où ne fauraient desfus de la la en fussent ique ne vienbrifer, ren-&c. mais il des conduc-

de

Repository, vol. 3,

température

de distance

de la terre, affez unisorme, est trop chaude pour qu'il s'y congèle de l'eau, ou qu'il s'y sorme de la neige.

D'ailleurs le volume d'eau qui se précipite sout-à-coup démontre encore que l'électricité a dû en former une partie. Cette circon-flance, en mettant le calorique dans une sorme latente, doit singulièrement contribuer à restroidir la température de l'air, & par conséquent savoriser la formation de la grêle. Ainsi le calorique, se fixant non seulement dans l'eau qui se forme par l'électricité, mais encore dans l'acide nitreux qui a lieu aussi d'atmosphère, doit sans doute être remplacé par un froid assez considérable pour sormer de la grêle, & donner lieu, par le vide qui se fait, à des vents des plus impérueux.

Tels sont à peu près les changemens que produisent la queue d'une comète, l'éruption d'un volcan & l'électricité, sur l'air atmosphérique; mais l'acide nitreux ou nitrique, qui s'y forme par leur influence, produit des essets bien plus sunestes encore, sur l'économie animale & végétale. C'est ainsi qu'après l'apparition d'une comète, des villes, des peuples, des nations, ont péri par une peste des plus meurtrières. C'est ainsi que, durant l'éruption d'un volcan, les hommes, les anix

maux & les plantes qui l'environnent, subiffent une mort prematurée. C'est ainsi encore que ces globes de seu qui parcourent, de tems en tems, la voûte azurée du ciel, sont toujours les augures certains de quelques calamités prochames (\*).

vengeur la cause de tes malheurs, de tes eraintes, de tes maladies & de tes faiblesses. Crois que sa main paternelle, en te donnant l'existence, ne saurait armer contre toi les élémens divers qui t'agitent tour-à-tour. C'est toi, c'est ta témérité, qui souvent te pousse sur des armes qui ne surent jamais saites pour respecter ton existence. Penses que le dieu des miséricordes, en manisestant ses bontés infinies envers ton être périssable, ne saurait a méantir, pour épargner ta machine, les lois immuables de l'univers. Il veut que tout s'exécute, dans une nature où la non-existence d'un seul élément pourrait tout détruire,

Nous avons vu jusqu'ici comment le catorique, en se dégageant de la queue d'une rique plus allon gean phéne encorallon

qui font tion terme les cofature froid

pério

cette
fuffila
preno
que
l'air
quant

toujo

ment

Par constitution particulière de l'atmosphère, toujours mise en avant par certains auteurs, pour trancher toute difficulté, on ne peut entendre que l'acidification de l'air atmosphérique, soit par l'insluence
d'une comète, d'un météore, de l'électricité, en un
mot, par toute cause qui produit un degré surabondant de chaleur dans l'air, ou soit encore par les
acides qui s'échapent des matières en putrésaction.

nt, subifient encore que de tems en nt toujours calamités

as un dien urs, de tes s faiblesses. te donnant ntre toi les à-tour. C'est nt te pousse s faites pour que le dien les bontés e, ne faurait ine, les lois ut que tout la non-existout détruire, mment le ca-

queue d'une

atmosphère, tou-

eurs, pour tran-

ndre que l'aci-

lectricité, en un 1 degré surabon-

encore par les

électrique pouvait détériorer l'air atmosphérique, en l'acidifiant, & causer, par là, les plus grands désordres sur notre globe; nous allons à présent le considérer comme voyageant de son centre jusqu'à nous, & voir comment sa présence peut influer sur certairs phénomènes dont la cause physique semble encore demourer dans l'obscurité: Ainsi nous allons examiner ce qui produit les pluies périodiques entre les tropiques.

Suivant M. Hutton, les pluies périodiques qui se manifestent sur la péninsule de l'Inde sont dues à la raréfaction & à la condensation de l'air saturé d'eau, ou en d'autres termes, l'air atmosphérique, étant disaté par les chaleurs brûsantes de l'équateur, devient saturé d'eau, & se condense ensuite par le froid des pôles qui s'élance vers le point de raréfaction.

Quelque ingénieuse que paraisse d'abord cette idée, on reconnaîtra facilement son insuffisance pour nous mettre en état de comprendre ce phénomène. En esset, en suposance que la chaleur d'un soleil vertical dispose l'air qui se rarésse à se saturer d'une certaine quantité d'eau, le degré de rarésaction étant toujours le même, il s'ensuivra nécessairement que l'eau, tenue en dissolution dans

Bba

l'air, ne pourra jamais fe condenser pour former de la pluie, vu l'absence du froid ou le même degré de chaleur dans ces lieux ; car, dans l'hypothèle que lair imprégné du froid des pôles fût constament poussé vers le point chaufe, sa raréfaction, s'opérant à mesure qu'il approcherait de l'équateur, ne changerait point l'ordre des choses, & par consequent, l'air ne pouvant se condenser, il n'y aurait jamais de pluies entre les tropiques. Ainsi, la théorie de la pluie donnée par M. Hutton étant insuffisante pour expliquer toutes les circonstances qui ont raport à ce phénomène, nous allons l'envifager sous un autre point de vue, qui peut-être fera disparaître les difficultés qu'il nous présente.

Si l'explication que nous avons donnée sur la formation de l'eau (\*) est sondée sur la nature des choses; si cette idée s'accorde & coincide parfaitement avec divers phénomènes que nous présente l'économie animale, nous n'aurons aucune difficulté à expliquer la formation de l'eau qui se fait en grand dans la nature.

D'après le volume immense d'eau qui exisse sur notre globe, il est probable que, les affinités chimiques étant toujours en action, sa décor fréque conje que d font, hydro nature & que terre,

Cell
dans
telligi
eft un
le plu
chaleu
à mefu
devon
ceffive
de l'o
par l'
couch
prégné

Ce rie, ce les ac fouffer fité. I nuage

nuage lurface

<sup>(\*)</sup> Voyez le chapître II de cet ouvrage.

enfer pour du froid ces lieux 4 nprégné du ussé vers le rant à meuateur, ne fes, & par ondenser, il e les troluie donnée pour expliont raport vifager fous it-être fera us présente.

donnée fur ndée fur la e s'accorde ers phénonie animale, à expliquer t en grand

au qui existe ue, les affin action, fa

uvrage.

décomposition & récomposition doit être plus fréquente qu'on ne l'imagine. De là on peut conjecturer, avec beaucoup de fondement que les régions supérieures de l'atmosphère sont, en grande partie, composées de gaz hydrogène, va que fa gravité spécifique est naturellement moindre que celle de l'azote, &c. & que par là il tend toujours à s'éloigner de la terre, & achercher les zones les plus chaudes.

Cela posé, la cause des pluies périodiques dans la péninfule de l'Inde devient fort intelligible. En effet, si la côte de Malabar est une des parties du globe qui reçoivent le plus de chaleur au solstice d'été; si cette chaleur se propage sur celle de Coromandel, à mesure que le soleil dépasse l'équateur, nous devons attribuer les pluies qui règnent successivement sur ces eôtes à la combinaison de l'oxygène & de l'hydrogène qui se fait par l'intensité de chaleur dont les différentes couches de l'atmosphère doivent être imprégnées.

Ce qui fortifie de plus en plus cette théorie, ce sont les différentes circonftances qui les accompagnent. On fait que les vents foussent alors avec plus on moins d'impétuosité. On sait que bien souvent c'est un petit nuage qui paraît d'abord fort éloigné de la surface de la terre, & qui tout-à-coup vient

l'inonder. Dans le premier cas, c'est le calorique qui se met dans une forme latente
en formant l'eau ; ce qui produit un vide
dans l'aimosphère, ou en d'autres termes, ce
qui occasionne les vents. Dans le second cas,
c'est l'eau qui, s'étant formée dans les régions,
supérieures de l'atmosphère, est forcée de
fortir d'un corps qui ne peut plus la contanir. Sur ce principe, on peut expliquer la
cause des grains de vents que les marins
rencontrent fréquemment sur mer. Le même
phénomène qui a souvent lieu sur terre, n'a
pis échapé à la sagacité du prophète Elie. (\*)
Les ouragans, les pluies, qui se manisessent

An to Se in la lu fubir au le tems

D'dans doute jours région l'eau

On

font presq phén chan leur supo pour drog d'azo l'avo

> glob ture, difie

lair

<sup>( \* )</sup> Il est étonant de voir combien certains prophères étaient instruits en physique. Elie, qui predit l'orage sur le Mont-Carmel ; Elisée, son élève, qui purifie les caux malfesantes de la ville de Jericho, avec du fel, qui n'était probablement que le carbonate de foude ; le même physicien qui retire des bras de la mort un enfant, en se couchant sur lui; tous ces faits font des preuves non-équivoques de leurs connaissances dans la saine physique. On rirait aujourdhui d'un homme qui voudrait se coucher sur un moribond pour le rapeler à la vie ; mais l'opération de ce remède me paraît si conforme aux principes que nous avons posés antérieurement, que je n'ai aucun scrupule à croire qu'on ne puisse, dans certaines circonstances, employer ce moyen avec avantage, Le prophète Elisée, en se couchant sur l'enfant de le Sunamite, ne fesait autre chose que de procurer au corps une température semblable à celle par laquelle nous vivons, O médecins, donnez à vos malades cette même température, & vous n'aurez jamais tort, Car c'est de telle ou telle température que résulte ou tel jeu d'affinités. ( Voyez 1er & 2d Livres des Rois. )

c'est le caprime latente
luit un vide
s termes, ce
e second cas,
ins les régions.
It forcée de
us la conra
expliquer la
e les marins
r. Le même
fur terre, n'a
ète Elie. (\*)

le manifestent

en certains pro-Elie, qui prédit fon élève, qui ille de Jericho, it que le carboqui retire des uchant fur lui; réquivoques de fique. On rimit t se coucher sur ; mais l'opérane aux principes que je n'ai aue, dans certaines avec ayantage, ur l'enfant de la de procurer au cello par laquelle à vos malades urez jamais tort. rature que résulte

An tems des équinoxes, entre les tropiques & tur les zônes tempérées, sont aussi dus à la lumière, qui, par la réfraction que lui fait subir l'atmosphère, doit repandre sa chaleur au loin, & occasioner, dans cette saison, des tems fort orageux.

D'ailleurs on sair qu'il ne pleut jamais dans le Pérou. Cette occurrence est due sans doute aux Cordillières, qui maintiennent toujours un trop grand degré de froid dans les régions aériennes, pour qu'il s'y forme de l'eau.

On a de plus observé que les pluies, qui sont le bonheur des climats tempérés, sont presque toujours le sléau des tropiques. Ce phénomène est vraisemblablement dû aux changemens que produit une trop vive chaleur sur l'atmosphère. Car il est naturel de suposer que, s'il existe une chaleur suffisante pour faire combiner l'oxygène avec l'hydrogène, il doit aussi se faire une combinaison d'azote avec l'oxygène, ce qui, comme nous l'avons vu plus haut, rend toujours délétère l'air atmosphérique.

De là il sera facile de voir que, si notre globe eût joui partout de la même température, l'air atmosphérique, &c. venant à s'acidisser, la terre eût été inhabitable, & par conséquent sût restée déserte. Le froid des pôles est donc essentiel & indispensable au but de la nature. Il fallait donc un certain degré de froid pour contrebalancer les mauvais essets qu'aurait produit un trop grand degré de chaleur. L'ordre ou la co-ordination des choses terrestres est donc la meilleure qui puisse exister:



CHAPITRE

tion

tout la de comb lai f dans foren il no nome mière Le đes i contr fairts dout créat chite avant éman étaies folait qu'ils pensable au
r un certain
er les mautrop grand
a co-ordinala meilleure

## CHAPITRE XIL

## DE LA LUMIERE

Si ce que nous avons dit fur la combustion en général (\*) n'est point dénué de tout fondement; s'il est vrai que, durant la combinaison de l'oxygène avec les bases combustibles, le calorique & la lumière, qui lui sont mécaniquement combinés, sont mis dans un êtat de liberté; s'il est évident qu'ils soient deux corps essentiellement différents, il nous sera facile d'expliquer plusieurs phénomènes intéressants, qui ont raport à la lumière.

Le premier physicien qui paraît avoir eu des notions justes sur la lumière est, sans contredit, le célèbre Mosse. Je sais que certains philosophes modernes ont révoqué en doute la narration de l'auteur sacré sur la création, parce que, disent-ils, le grand architecte ne peut pas avoir créé la lumière avant le soleil, vu que la lumière est une émanation du soleil. Mais ces philosophes étaient-ils bien instruits sur la combustion solaire? savaient-ils que c'était nier un fait qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes? Un

<sup>(\*)</sup> Voyez le chapître III,

moment le réflexion suffira pour nous mettre à portée de juger que le créateur a pu, sans deroger à l'ordre actuel des choies, créer la matière de ala lumière, indépendament du soleil, &c. car, s'il eût dit qu'il créa le soles & ensuite la lumière, il eut dit une chose qui n'existe pas dans la nature, puisqu'il taut la pré-existence de la lumière pour connaître l'existence d'un globe particulier qu'on nomme foleil, & que c'est durant la décomposition des matières combustibles par l'oxy. gene, que la lumière devient libre, & reflue dans l'espace. Ce qu'il y a encore de singulier, c'est que les matières combustibles pourraient brûler, ou se decomposer, sans l'existence même de la lumière ; mais alors tout se passerait dans les ténèbres. Ainsi les philosophes qui ont contredit ce grand homme doivent non seulement rendre hommage à son mérite personel, mais encore à l'intelligence suprême qui daignait l'inspirer.

De ce lage, je passe au sameux Descartes. Cet homme, que l'on doit admirer par la sagacité étonante de son génie, paraît avoir eu des idées assez exactes sur la lumière. Il a soutenu non seulement que la lumière était un corps répandu dans l'espace, mais encore il a pu calculer le premier les résractions & les réslexions que subissait la lumière pour produire l'arc-en-ciel.

dont un g enco nient que h lu émar minu

C Rhei ment gaz, Linto fe fa plus dans n'eft D'ai à un la fo pour pable Seco parti folei ceffa freat

gario

r a pu, fans les, créer la dament du créa le soles une chose puisqu'il taut ur connaître ulier ... qu'on t la décoms par l'oxyre. & reflue core de sincombustibles mpofer, fans mais alors es. Ainsi les t ce grand rendre homais encore à ait l'inspirer. ax Descartes. mirer par la paraît avoir la lumière. e la lumière espace, mais

er les réfrac-

it la lumière

nous :metire

Cependant, pour appuyer ces deux opinions, dont l'une a la divinité pour garant, & l'autre un génie des plus ares, je me permettrai encore quelques raisonemens. Les Newtoniens nous disent ( ce qui n'est après tour que l'opinion de Démocrite & d'Epicure) que la lumière passe du soleil à nous par des émanations successives, dans environ huir minutes & douze secondes.

Ce calcul, fait, pour la première fois, par Roemer, est probablement erroné. Premièrement, si tout ce que nous appetons fluide, gaz, &c, acquiert cette manière d'être par L'intervention du calorique, comment peut-ilse faire que la lumière pénètre la matière plus rapidement que le catorique, qui est, dans la nature, le seul agent dont la courie n'est interrompue par aucune substance ?-D'ailleurs on sait que le mouvement est dû à une impulsion quelconque. Or quelle est la force d'impulsion dans un corps qui brûle, pour communiquer à des molécules impalpables, un degré de vélocité inconcevable ? Secondement, si la lumière émanait d'un fluide. particulier qui se détache de la mosse du soleil, il en résulterait ces consequences néceffaires : que la lumière est on une modification du feu ; ce qui, d'après la propagation ou le mouvement connu de la chaleurs

détruirait celui qu'on accorde à la lumière (\*), ou, s'ils font deux corps essentiellement dissérens, la lumière ne saurait paraître sur la terre pendant la nuit, ce qui se trouve contredit par l'expérience journalière des seux de cheminées, &c.

D'après ces difficultés infurmontables, il faut donc rechercher un moyen plus simple pour rendre raison de ce phénomène. C'est un fait généralement connu, que l'intensité

de la combina de la crant produ la qui la midégage culab point

de ce Ain mière du lo planet de 13h nèbres જ વપદ autou une fi les ré confta il est jamais Loin les m nous exposé

<sup>( 1)</sup> En suposant, avec M. Martin & heaucoun d'autres, " que la chaleur, le feu, la flamme, &c. ne sont que des effets différens & des modifications des molécules de la lumière, " il vaudrait autant suposer, pour avoir plutôt fini, que les fluides & les folides que nous connaissons sont aussi des modifications d'un solide ou d'un sluide particuliers. M. Martin dit encore que " le seu dissère de la chaleur en ce que la chaleur confiste dans le mouvement des molécules d'un corps avec un moindre degré de vélocité, & le feu dans le mouvement des molécules avec un plus grand degré de vélocité. ( Martin's Philosophia Britannica, ) Cette idée, qui a été modernisée par le comte de Rumford, me paraît inconcevable; car comment prouver que les molécules d'une pièce de granit puissent se mouvoir entre elles pour produire la sensation de la chaleur. D'ailleurs qui dit mouvement implique l'éloignement des molécules du corps en mouvement, Or quel est le pouvoir employé pour produire cet effet ? De plus, qui dira que la chaleur confiste dans le mouvement ou l'éloignement des molécules d'un corps, dira la même chose. De là il s'ensuivrait que, loin de produire la chaleur, en fesant converger les rayons du foleil par une lentille, on devrait plutêt produire cet effet en les fefant diverger ; ce qui se trouve contredit par l'expérience journalière, Ainsi il ferait à défirer, pour les sciences, que tout homme qui avance une nouvelle théorie pût l'appliquer sans difficulté à tous les cas qu'elle embraffe.

la lumière entiellemeng paraître fup i se trouve nalière des

ontables, il plus limple nène. C'est e l'intensité

& heaucoup amme, &c. ne difications des utant supoler. & les folider ifications d'un Martin dit enar on ce que des molécules rélocité, & 16 avec un plus hia Britannica. le comte de omment prouranit puissent fonfation de nent implique n mouvement, r produire cet confifte dans olécules d'un nsuivrait que, converger lea devrait plutôt. r; ce qui se nalière. Ainfi tout homme appliquer fans

de la lumière est en raison des substances en combustion, & qu'elle décroît aussi en raison de la distance du seu. Gela posé, le soleil, étant infiniment plus gros que la terre, doit produire un volume de lumière en raison de la quantité d'oxygène qu'il absorbe. De là la masse énorme du suide lumineux qui se dégage de ce soyer en combustion est incalculable. De là l'espace qui ne comprend point de bornes doit être constament rempli de ce sluide.

Ainsi il est absurde de suposer que la tumière vienne, tous les matins, des environs du soleil, pour nous éclairer. Car, si notre planète était stationaire, les habitans au-deffus de l'horison n'auraient jamais connu les ténobres; mais, comme il n'en est point ainsi, & que notre globe, en décrivant une élipse autour du soleil, est force aussi de tourner une fois fur fon axe dans environ 24 heures ; les régions qui font éclairées devant varier confiament par les deux mouvemens auxquels il est affujéti, le jour & la nuit ne doivent jamais être fixes sur aucune de ses parties. Loin danc que la lumière vienne, tous les matins, des environs du foleil, pour nous éclairer, c'est nous qui nous trouvons exposés, par la rotation de la terre sur son axe, au torrent de lumière qui se dégage

de l'oxygêne, lorsqu'il se combine avec les substances combustibles du soleil, & qu'il vient augmenter la masse qui existe déjà dans l'espace. Or, cet ordre de choses, ayant existé depuis la co-ordination de notre système planétaire, n'est-il pas évident que tous les calculs qu'on a faits sur la vélooité de la lumière sont imaginaires?

Car, de quelle man ère que l'on envisage les éclipses des farellites de Jupiter, il eft constant que le satellite qui devient éclipse par raport à nous est plongé, au moment où il disparaît, dans la lumière, qui exit'e encore pour lui au moment où il reparaît, puitque l'ombre qui cause l'éclipse est due à la position de Jupiter entre le foleil & le fatellite , ce qui n'empêche point que la lumière ne s'étende bien au-delà de cette planète, &c. Ainsi l'occultation des satellites de Jupiter n'est que leur passage d'un lieu éclairé à un autre, par l'ombre d'un corps, Cela posé, toute la difficulté consiste dans l'espace de tems que l'œil prend pour se ré-Achir fur un objet. Mais qui prétendra mesurer la vélocité avec laquelle l'æi' pent dire je vois ? On répondra peut-être à cela que ce phénomène dépend même de la vélocité de la lumière. D'accord : mais comment se fait-il que j'apperçois une lumière dans les plus pu de l'o obfcu perte fectio

Ain la co entre l'omb fe tro nous é moléc raréfié

nous

Aya exifte actuell vue p leurs i un co que comême cupais d'oran extérie tandis était fi

vec les fubqu'il vient jà dans l'esayant exifé stre système que tous les coité de la

on envilage piter, il eft vient éclipse au moment qui exil'e il reparaît, ose est due à foleil & le point que la elà de cette des fatellites ge d'un lieu d'un corpe. confifte dans d pour se réqui prétendra lle l'œil pent at-être à cela de la vélocité s comment fe ière dans les plus grandes ténèbres, à une distance de trois ou quatre miles, sans pourtent qu'aucun rayon lumineux soit en contact avec la rétine de l'œil, puisque je suis dans la plus grande obscurité? N'en soyons pas surpris, nous periectionons l'art de voir comme nous perfectionons celui de parler, de raisoner, &c.

Ainsi le jour est occasioné par l'intensité ou la condensation de la lumière qui se trouve entre nous & le soleil ; la nuit est due à l'ombre qui est occasionée par la terre, qui se trouve esse divement, par sa rotation entre nous & le soleil, ou en d'autres termes, aux molécules lumineuses qui se trouvent trop rarésiées ou dispersées dans l'air, pour pouvoir nous éclairer.

Ayant considéré la lumière telle qu'elle existe en grand dans la nature, nous allons actuellement l'examiner sous des points de vue plus détaillés, & faire voir que les couleurs ne consistent pas dans la alité qu'a un corps de résléchir tel ou tel rayon, mais que ce phénomène est produit par la matière même de la lumière. Un jour que je m'occupais à séparer les pélicules d'une écorce d'orange, je sus surpris de voir que sa couche extérieure ou jaune possédait un goût agré ble, tandis que sa couche intérieure ou blanche était sans goût. Ce sait me porta à croise,

la lumière est le principe de l'arome, mais encore que sa sination produit les couleurs. J'ai été d'autant plus confirmé dans cette idée, que j'ai reconnu que les substances blanches et privées de goût étaient généralement de parfaits oxides, tels que les terres et certaines substances métalliques. Ainsi tous ces faits tendent à prouver que les molécules lumineuses de tel ou tel rayon se souleur et le goût particulier, suivant les bases avec lesquelles elles sont combinées.

Mais ce n'est pas là la seule conséquence que je prétends tirer de la fixation de la lus mière. En examinant un charbon se consumer, je me suis apperçus que la matière carbonique, en devenant gaz, l'aissait une substance terreuse, qui, de rouge qu'elle était, durant la combustion, devenait blanche après son oxidation. J'ai attribué ce phénomène aux circonstances suivantes : qu'il se dégage, durant la combinaison de l'oxygène avec les matières combustibles, tel ou tel rayon de lumière, ce qui constitue une slamme bleue, rouge, ou tirant sur le blanc, &c. suivant que la combustion est plus ou moins lente.

Ainsi nous croyons que la lumière, étant le

feul
dans
pour
produ
rema
blanc
neux
ment
bafes
comb
mière

de la

foul principe colorant dans la nature, se fixe dans tous les corps, suivant leur capacité pour absorber tel ou tel rayon, ce qui produit les différentes couleurs que nous remarquons dans les corps; que les corps blancs sont privés de tous les rayons lumineux, comme il arrive lorsqu'ils sont entièrement saturés d'oxygène; que le sang ou ses bases sont oxygénés de manière à pouvoir se combiner avec les rayons rouges de la lumière; de plus que le goût particulier d'une substance résulte de sa qualité naturelle, & de la quantité de lumière qu'elle contient, &c.



D d LETTRE

feulement rome, mais es couleurs, dans cerre s fubliances taient généels que les métalliques, prouver que ou tel rayon leur donne fuivant les

ombinées.

conféquence on de la lus on se consumatière carait une subqu'elle était, ait blanche oué ce phéntes : qu'il se de l'oxygène tel ou tel le une flamme e blanc, &c.

nière, étant le feul

lus ou moins



1 mm , 201 got 1 1 1.02 tol 87

SUR LA FIEVRE JAUNE. the could be and the second in the Second

· TO COMMENT OF THE PARTY OF TH

Confidérations sur la cause et le traitement de la Fieure Jaune, dans une lettre adressée au docteur Fisher, de Quebec, datée de

New-York, le 5 décembre 1799.

MONSIEUR

Lucique le genre-humain soit continuellement occupé à se garantir & à éviter mille maux auxquels sa nature l'affujétit ; quoiqu'il s'étudie & travaille fans relache aux moyens de préserver son existence, & d'améliorer sa demeure ; cependant ses progrès dans les sciences, ou dans le sentier de la vérité, sont si lents, qu'on le croirait pour toujours condamné à l'erreur ou à l'ignorance des causes qui doivent influer sur son bonheur.

Les plus grands obstacles qui s'opposent généralement aux connaissances humaines,

tant veu pro inté de ! fe 1 Vrir tion la c néco indé A le le dans

> caul prer N: v fléau théâ vou des

> pas

de j notio fune L'in

ce j

tant physiques que morales, c'est que chaçun veut avoir la vérité de son côté. La haine, l'envie, l'ambition, les préjugés, l'amourpropre, se roidissent contre les objets les plus intéressans à comaître, & ne sauraient céder de leurs droits prétendus. De là vient qu'il est rare de trouver un nombre d'hommes qui se lient ensemble, pour chercher ou découvrir une vérité. Dès qu'il s'agit d'une question quelconque, chacun veut la résoudre & la courber suivant son génie; d'où il suit nécessairement qu'elle demeure insoluble, ou indéterminée.

Ainsi, c'est pour avoir voulu abandonner. le local, ou des objets visibles, pour s'élancer. dans des régions lointaines, que l'on n'est pas encore d'a cord, en Amérique, sur la cause de cette épidémie qui parut pour la première fois à Philadelphie, en 1793, & à N w York en 1795. Les uns crurent que c. fléau ne pouvait prendre naissance sur le théâtre où il jouait son rôle destructeur. On voulut le faire venir, comme emmailloté, des terres étrangères. D'autres, avec plus de justice & d'énergie, s'élevèrent contre une notion aussi, ridicule, & le déterrèrent du sein funeste qui l'avait retenu longtems en embrion. L'ingénieux docteur Mitchill a démontré que ce pays pouvait, comme d'autres, engendrer

continuelle-

abre 1799.

raitement de

adressée au

TORITY INTO

éviter mille étit ; quoirelache aux e, & d'améfes progrès fentier de la croirait pour à l'ignorance fur fon bon-

i s'opposent humaines, ce poison. En effet, si depuis la création il existe dans la nature des agens propres à détruire l'espèce humaine, je ne vois pas pourquoi on voudrait les confiner dans un coin du globe, pour ensuite les faire venir, à volonté. des pays étoignés. Vous sentez sans doute l'absurdité d'une idée si peu conforme aux voies de la nature. Nos biens comme nos maux, la cause de nos maladies comme les objets qui servent à nous maintenir dans notre existence, sont soumis à des lois certaines & invariables. En consequence, un homme vivra en Amérique comme en Europe, pourvu qu'on lui donne une nourriture faine, un atmosphère tempéré, &c. Pareillement la putréfaction des substances putrifiables aura lieu ici comme ailleurs, si ces substances sont exposées à une chaleur, à une humidité, &c. capables d'opérer cet effet. Or, si l'on est forcé d'admettre la présence de ce phénomène, pourquoi en vouloir exclure l'effet qu'il doit nécessairement produire, lorsqu'il est mis à portée d'agir sur nos faibles organes?

Mais on dira peut-être que, quoique la putréfaction ait lieu en Amérique, comme il arrive en Europe, en Asie & en Afrique, il ne s'ensuit pas de là que New-York & Philadelphie doivent perdre une partie de leurs de Les conquelo & la

Te en di canon font 1 raport champ fublift ce n'e en pu que j seulen métau: la vie droit mène, endroi maux. cet aci fi je Pintro

Ain

m'emp

dont il

leurs habitans à une certaine époque de l'année. Les corps, dira-t-on, peuvent putréfier. Eh! quel raport entre ces corps en putréfaction & la mort de tant de personnes?

Je pourrais rétorquer ce dernier argument en difant : quel raport entre la poudre à canon & la mort de tant d'hommes qui en sont les victimes dans une bataille ? quel raport aussi entre un grain de blé dans le champ, & la condition où ce même ble fait subsister l'homme & tant d'animaux ? Mais ce n'est pas tout. Lorsque des substances en putréfaction, nous en retirons un corps que je nomme acide nitrique (\*), qui non seulement corrode ou oxide la plupart des métaux, mais encore détruit universellement la vie végétale & animale, ne suis-je pas en droit de conclure que, lorsque ce phénomène, ou la putréfa Lion, a lieu dans un endroit où il existe plusieurs espèces d'animaux, qui meurent presque instantanément, cet acide agit, dans cette circonstance, comme si je le recueillais cans un vaisseau pour l'introduire ensuite dans mon estomac, afin de m'empoisoner.

Ainsi, lorsque durant les chaleurs de l'été

a création propres a vois pas ans un coin à volonté. fans doute forme aux comme nos comme les tenir dans. s lois cer-

en Europe, iture faine, illement la ables aura fances sont

quence, un

fi l'on est ce phénoure l'effet , lorfqu'il

midité, &c.

faibles or-

quoique la e, comme en Afrique, w-York &

partie de

dont il agit dans l'économie animale.

je suis le témoin ou je vois des corps qui font fous l'influence des agens propres à leur faire perdre leur état naturel, & qu'ils fe décomposent, si je sais que le gaz qui s'en exhale est un poison des plus violens, je dois auffitot prélumer qu'un tel poison existe où il se trouve tant de personnes qui meurent sans la présence d'un autre poison apparent, ou qui ne tombe point sous les sens. En vain voudrait-on me dire que ce poison est importé d'une autre partie du monde : je me garderai d'en rien croire, parce que l'er. reur est toujours dangereuse, & parce que ce serait attaquer un ennemi où il n'est point. D'ailleurs, en admettant l'importation de œ poison, je n'en serai pas plus instruit sur si nature. Il faudra toujours demander comment ce poison s'est produit chez l'êtranger, Si cet étranger l'importe aussi, il faudra de là recourir à la fource ; &, à la fin, il se trouvera qu'il naît partout, ou que l'on ignore le lieu de sa naissance.

O homme aveuglé par l'erreur, s'il se trouve des crimes & des vices dans toutes les sociétés; si l'eau se gêle partout où il y a du froid; si les moléculés de tous les corps sont dans un nisus ou une action éternelle; si le seu brûle toutes les matières combustibles qui se trouvent dans la sphèse

de fo loi s prem natur fetier qui ( Tout existe pofer mais que ! tems prem & d multi ap pél éléme Pinad tant . fort ains cada

Air choft perve que feu,

roi c

mout

es corps qui s propres 1 rel, & qu'ils gaz qui s'en iolens, je dois fon existe où qui meurent fon apparent, les fens. En ce poison est monde : je arce que l'erparce que ce il n'est point. ortation de ce. instruit sur fi mander com. nez l'étranger, il faudra de a la fin, il se ou que l'on

erreur, s'il fe es dans toutes partout où il y s de tous les ne action éters les matières dans la sphère

de son action, pourquoi vouloir suspendre une loi aussi constante & aussi invariable que ces premières? Ne vois-tu pas que dans une nature où tout est enchaîné, des circonstances tetiennent dans un état d'embrion un élément qui doit paraître par une explosion terrib c. Tout le monde avouera que, depuis qu'il existe quelque chose, les élémens qui composent la poudre à canon ont toujours existés mais c'est faute d'une certaine combinaiton que l'homme a heureusement ignoré longtems fon effet destructeur. De même les premiers hommes connurent peu de besoins & de maladies ; mais, dès qu'ils furent multipliés, en cherchant à fatisfaire leurs appétits infatiables, ils mirent en activité des élémens qui étaient demeurés jusqu'alors dans l'inaction C'est ainsi que l'homme, en combattant contre l'homme, devint la victime du fort qu'il voulait infliger à son ennemi. C'eft ainsi que le poison qui s'exhala de leurs cadavres en putréfaction empoisonna ou fit. mourir ceux que le fer avait épargnés.

Ainsi, si le souverain dispensateur de toutes choses n'arrêtait pas quelquesois les projets pervers de l'homme méchant, je soupçonerais que l'ange exterminateur qui sit périr par le seu, dans une seule nuit, l'armée de Sancheril, roi des assivriens, sut assisté, dans son massacre,

par la peste, que mille circonstances dûrent favoriser & faire naître dans le camp de ce grand capitaine. ( Voyez Ezécbias, second Livre des Rois, chapîtres 18 & 19 ). Car rien de si facile à concevoir que, dans une longue campagne, où les foldats sont exposés à de grandes fatigues & aux chaleurs d'un climat brûlant, ne deviennent par là plus susceptibles d'être cruellement travaillés par un atmosphère que des chaleurs excessives rendent nécessairement corrompu; & que la mort inévitable des uns doit encore augmenter le mal, vu que ces cadavres doivent putréfier rapidement, & consequemment lais. fer échaper les exhalaifons les plus malfesantes. Enfin il n'y a pas à s'étoner que chez les juifs, cette nation si miraculeuse, tous les phénomènes physiques aient été opérés par un génie, ou l'intervention de la divinité, vu leur ignorance de la physique & des sciences capables de combattre le merveilleux ou les préjugés, si naturels à l'esprit humain.

Pour revenir de ma digression, je dirai que, si depuis les sondemens des villes de Philadelphie & de New-York, il s'est accumulé dans leurs privées, darses, &c. des matières qui doivent nécessairement se décomposer ou se putrésser durant les chaleurs de l'été, je ctois qu'il est inutile de recourir chez l'étran-

ger-

ger-

quia

Si l

fubst

gran

rava

rait .

yoic

Si

triqu

de 1

une

entre

l'aci

l'atn

d'éc

Tepti

loric

putr

mier

cule

s'att

pas-

cent

réfle

& a1

riqu

pas

telle

inces durent ger pour trouver la cause de cette peste camp de ce qui désole ces cités depuis quelques années. chias, fecond Si l'on pensait que l'acide qui résulte de ces 19 ). Car substances en putréfaction ne fût pas en affez e, dans une grande quantité pour opérer de si grands font exporavages (ce que je ne crois pas ) il pourux chaleurs rait encore se former de l'atmosphère , & nnent par là yoici comment transfer in the second of .. ent travaillés ers excessives 1; & que la

Si le calorique que contient le gaz électrique se combine, & dispose les molécules de l'oxygène & du septon ou azote à former une attraction ou combination chimique entre elles ; si c'est de cette manière que l'acide fepteux, &c. fe forme en grand dans l'atmosphère, durant un orage accompagné d'éclairs, &c.; si la formation de l'acide Teptique, par la putréfaction, est due au calorique combiné qui se dégage des substances putréfiables, & qui, comme dans le premier cas, se combine & dispose les molecules des deux corps qui le composent, & s'attirer chimiquement entre elles, je ne vois pas pourquoi la chaleur solaire qui se concentre dans les rues de ces villes, par les réflexions que produisent des pierres filicées & argileuses, ne sorcerait pas l'air atmosphérique à changer d'état, & ne se combinerait pas chimiquement avec ce corps dans de telles circonstances. La nature des vents

ger-

ore augmen-

res doivent

emment lais-

plus malfe-

oner que chez

culeuse, tous

t été opérés

le la divinité,

fique & des

e merveilleux

sprit humain.

je dirai que,

lles de Phila-

est accumulé

des matières

scomposer ou

s de l'été, je

chez l'étran-

Barbarie, l'Egypte, &tc. en prouvant la posfibilité de mon affertion, ne peut s'expliquer que sur ce principe, c'est-à-dire que se catorique, qui existe en abondance dans cu régions brûlantes, se combine & dispose les corpuscules de l'air atmosphérique à s'attires & à se combiner chimiquement entre eux à d'où il résulte que ces vents deivent être Imprégnés d'acide nitrique.

Cela pofé, y a-t-il à s'étoner de voir que ces terres malheureuses deviennent fi louvent le théatre de ces maladies que l'on a défignées sous les noms de peste, sièvres putrides, fieures pestilontielles, fièures jaunes, &c. De vient que les auteurs qui ont écrit fur l'orie gine de la peste s'accordent à dire que ce fléau est toujours importé dans les climats du Nord, soit de l'Afrique ou de l'Asie, Sur le même principe, il nous est facile de rendre compte des maladies éréfipélateuses, ou éruptions à la peau, qui ont toujours prévalu chez ces peuples barbares , &, quoigu'ils pe foient pas ausi instruits que les nations européennes, leurs remèdes contre ces maladies démontrent néanmoins de l'expérience, & font fondés sur la nature des choses.

Car les aborigenes de l'Afrique, tels que les Hottentots, les Caffres, &c. paraissent anoi anoi anx anx anx anx anx anx anx anx

SYO

ancett pen

sude

grai

chet Aint ayot dou

& . 1

fe g qui, raor de

tien lubi

327

cantilla posla expliquer que le cace dans cace dispose les e à s'attire! entre eux i

de voir que ent fi louvent Pon a dévres putrides &c. De 1 rit fur l'oris dire que ce les climats de l'Alie. est facile de élipélateules, toujours pré-& guoigu'ils e les nations re ces malal'expérience, choses.

ue, tels que

c. paraissent

avoir conservé des reftes précieux de la médecine de leurs ancêtres. Ces hommes. que notre orgueil nous fait dédaigner, parce qu'ils habitent un climat qui les défigure à nos yeux, fe garantiffent, avec art, des maux auxquels une nature trop active les affujétit. L'atmosphère qui les enveloppe, étant plus ou moins travaillé par un excès de chaleur, les. send sujets à de fréquentes éruptions, qui ne manqueraient pas de les détruire en pen de tems, s'ils n'avaient pas l'heureuse habitude de se graiffer la peau avec différentes. graiffes, telles que celles de chameau. &c. &, comme ce climat n'a éprouvé que peu ou point de changemens depuis nos connais-Sances sur notre globe, il est à présumer que cette pratique est très-ancienne ; mais il faut penfer en môme tems que le luxe, l'orgueil-& la délicatesse l'auront bientôt anéantie chez certains peuples de cette vaste contrée. Ainsi l'ancien peuple d'Egypte, qui dût auffi avoir fa part de toutes ces maladies, a fans doute fait usage de substances huiteuses pour se guérir de ces impuretés de la peau. Moile qui, durant sa résidence à la cour de Pharaon, s'enrichie l'esprit de ce qu'il y avais de mieux, en fait de sciences, chez les égyptiens, ordonne sagement l'usage de ces mêmes substances à son peuple, pour se purisser des

E . s

fouillures & impuretés que devait nécessairement faire naître un long voyage, où il lui fallait être expose aux rayons d'un soleil ardent. Mais ce qui peut-être vous paraîtra bien singulier, c'est qu'on a, dans la suite, changé ou transformé cette façon de purisser ainsi le corps en celle de purisser l'ame. Ainsi, nous autres catholiques, quand on voului laver l'homme du péché originel, nous eûmes soin d'oindre ses oreilles avec de l'buile sacrés. On fait eucore usage de cette substance dans les sacremens de l'extrême enction & de la censissement.

Dans une lettre que j'ai eu l'honneur de vous adresser, en date du 30 juillet '99, j'ai pris la liberté de vous donner quelques idées sur la possibilité de la production spontance du nitre, dans le sens moderne, en Egypte; mais, en cas qu'il vous reste encore quelque doute sur ce sujet, je vais tourner un moment votre attention de ce côté.

Avant de me permettre aucun raisonement sur cette matière, je prendrai la liberté de vous transcrire ce qui est raporté, à ce sujet, dans l'Histoire de la Société Royale de Londres, page 262 & 3:

de Sopbia Santa-Cruz, & plusieurs autres places de Barbarie, sur des terres arides & désertes,

il a blanc il aju comi temb attire en fe du p

relati
grand
les el
porté
de la
dit q
fois s
n'étal
de to
reme

D' ment alkal rait form faura

une f

à la

nécessaireyage, où il
d'un foleil
ous paraîtra
ans la suite,
de purifier
ame. Ainsi,
on voului
nous eûmes
l'buile sacrés.
bstance dans
se de la con.

'honneur de illet '99, j'il nelques idées on spontanée en Egypte; core quelque rner un mo-

raisonement la liberté de é, à ce sujet, Royale de

orte que, près autres places es & désertes, il a vu le salpêtre soutre de la terre aussi blanc & aussi épais que de sa gelée blanche; il ajoute seulement que cela n'arrive qu'an commencement des pluies d'août ou de septembre; & que c'est la chûte des eaux qu'attire le salpêtre à la surface de la terre, en sorme de petits christaux. Les habitans du pays ne savent que le recueillir, aussi proprement qu'ils peuvent, pour le vendre aux étrangers."

"A l'apui de cette affertion, fuivant la relation d'un marchand des Indes) une grande quantité de ce salpêtre, recueilli dans les environs de Pégu, dans l'Inde, a été apporté en Angleterre, & dans d'aures par es de la chrétienté, depuis quelques années, il dit que les indigènes ne le rafinent qu'une fois avant de le vendre aux marchands, mais, n'étant pas affez instruits pour le dépouiller de tout le sel commun que contient ordinairement le salpêtre, nos ouvriers le rafinent une seconde sois, avant de pouvoir l'employer à la fabrique de la poudre à canon."

D'après ce témoignage, on doit naturellement conclure que, fans la présence d'un alkali dans ce pays, aucun être vivant n'aurait pu l'habiter; que l'acide nécessaire pour former une si grande quantité de nître, ne saurait se produire que de l'atmosphère, de la manière dont nous l'avons expliqué cideffus, D'ailleurs, fi les chaleurs excessives qui se font fentir dans ces terres ne contribuent point à changer ou à acidifier l'air atmosphérique, nous demanderons pourquoi les climats du Nord ne produiraient pas aussi du salpêtre en abondance, comme ceux du Midi.

Sur ce principe, on peut encore explique la festilité de l'Egypte & des environs de l'équateur. Car, quo ique l'acide intrique foit un violent poison pour les animaux'en général, cependant la base, ou l'azote, est un des meilleurs engrais que nous connaissions, & entre, en grande partie, dans la confiaution des animaux & dans certains vêgétaux, Ainfi, des qu'il de fixe fur la terre, celle-ci, quelle qu'elle foit dailleurs, ayant une plus grande affinité avec l'azore que celui-ci n'en a pour le calorique & l'oxygène, fe combine avec ce principe, tandis que les deux autres fe mettent en liberte. La terre ainsi chargée d'azote doit pouffer avec plus de vigueur, & devient par là plus fertile, C'est sans doute de cette manière que l'on peut expliquer, en grande partie, la fertilité de l'Egypte, & autres contrées vers l'équateur. De plus, s'il ne se rencontre aucunes pierres calcaires dans l'Indostan, on ne peur

fans c parmi qu'à l phère contre qu'il Pacide celleforma imposi

faits. ( Oncoup c qui se réfervo métalli que d Sur : 1 expliqu font le le gaz dans le les ex d'un d torride en for n'y eû incapa

magné

xpliqué cis excessives ne contriidifier l'air pourquoi ent, pas auffi ne ceux du

533 3 1507 4.4

re expliquer environs de de initrique animaux en azote, eft un connaisfions, ns la confiins vêgétaux, rre, celle-ci, vant une phis que celui-ci 'oxygène, fe ndis que les té. La terre Fer avec plus plus fertile, ière que l'on ie, la fertilité vers l'équaontre aucunes n, on ne peut

fins doute attribuer certe etrange occurrence parmi les productions diverses de la nature. qu'à l'acide nitrique qui se torme de l'aimosphère dans ce pays, comme dans toutes les contrees entre les tropiques. Car nous savons qu'il existe une plus grande affinité entre l'acide nitrique & la terre calcaire qu'entre celle-ci & l'acide carbonique. Des-lors la formation du marbre dans ce climat devient impossible ; ce qui se trouve vérifié par les faits. ( Voyez l'Histoire Polit. et Philos. tome 1.)

On peut encore conjecturer, avec beaucoup de fondement, que, si la bande de terre qui se trouve entre les tropiques est le grand réservoir de l'or & de l'argent, en forme métallique, c'est que les acides n'attaquent que difficilement ces substances précieutes, Sur le même principe, on peut encore expliquer la raison pour laquelle les pôles sont les foyers d'où s'élance à chaque instant le gaz magnétique, pour se répandre ensuite dans les diverses régions de la terre. Car, si les extrémités de notre globe eussent joui d'un degré de chaleur égal à celui des zônes torride & tempérée, le fer qui se trouve, en forme métallique, dans ces climats glaces, n'y cut été que dans l'état d'oxide, & par là incapable de fixer & de retenir le gaz magnétique.

lci quelle source de réflexions pour l'obfervateur ! Si notre globe eut joui partout d'une même & uniforme température, nous eustions peut-être pour toujours ignoré qu'il existait un gaz magnétique. Un moine d'Oxford, nommé Linna, n'eût jamais inventé la bouffole. Le marin n'eut jamais de fon vaisseau filloné la furface des mars, pour aller chercher des tréfors dans une terre strangere. L'Amérique n'eut jamais été la proie de l'ambition & de l'avarice des hommes, Les portugais n'eussent jamais double le Cop-Non, & successivement ceux de Boyador & de Bonne-Espérance. Personne n'eût dément le nec plus ultra d'Hercules.

Mais, si l'on s'est trompé sur la cause & l'origine de la fièvre jaune, en Amérique, on a auffi du se tromper sur les moyens de la guerit. En vain fe flatteralt-on de la faire disparaître de cette partie de la terre, si une vile multitude s'oppose sans cesse, par de fots prejuges, aux recherches raifonets que l'on fait sur ce sujet. Ainsi c'est pour s'être aveugle fur l'origine de cette fièvre, que la population de Philadelphie a reçu une bleffure incurable. C'est pour avoir abandonné l'expérience, & s'être livré à des conjectures vagues, que l'on dort encore avec tranquillité sur un posson toujours prêt à se -réveiller.

zéve que (\*) caul phy : Po dieu:

rapio les, p mala par !

Le

le pro cure faut beauc iamai les cl notre astujé les av mettr peut tâche qu'ell Ma

: (\*)

joui partout reture, nous ignoré qu'il moine d'Oxis inventé la mais de fon mers, pour terre amais été la des hommes, doublé le Cap-

e Boyador &

n'eût démend

en Amérique, es moyens de rait-on de la terre, fans cesse, par ches raisonées insi c'est pour e cette sièvre, hie a reçu une r avoir abanvré à des contre encore avec jours prêt à se

réveiller,

réveiller. Si un auteur moderne a maintenu que "l'ignorance est la source du mal moral" (\*) on peut dire aussi que l'ignorance des causes naturelles est la source de nos maux physiques.

Pour éviter d'être trop long & trop fastidieux, je vais passer en revue, avec toute la rapidité possible, les remèdes qui paraissent les plus propres à combattre & vaincre cette maladie avec avantage. Ainsi je commence par la saignée.

Le Dr. Rush, de Philadelphie, paraît être le premier qui ait proposé la saignée dans la cure de la sièvre jaune. Cette méthode, il saut l'avouer, a été suivie & pratiquée avec beaucoup de succès. Mais, comme l'on n'a jamais expliqué d'une manière philosophique les changemens qu'elle pouvait opérer dans notre machine, le hazard auquel elle était assuétie l'a souvent rendue pernicieuse, malgré les avantages qu'on en attendait. Pour vous mettre plus à portée de juger combien l'on peut se reposer sur cette pratique, je vais tâcher d'expliquer les principaux changemens qu'elle peut opérer dans le système.

Mais d'abord je vous préviens que, pour

<sup>( \* )</sup> Voyez le Système Social.

mieux nous entendre, j'éviterai ces termes vagues, ambigus & dépourvus de sens, que l'on a si souvent employés en médecine pour masquer son ignorance. Ainsi un médecin qui avait dit que la saignée produisait une révulsion dans le système, croyait avoir dit une belle chose, tandis qu'il n'exprimais qu'une opération au changement dont les causes & les effets composés lui étaient absolument inconnus. Je bannis donc ce mot de mon langage.

Comme, dans toutes les sciences, on ne saurait bien raisoner qu'en partant de principes connus, je vais suivre ici cette marche, Ainsi, pour peu que l'on soit instruit des déconvertes modernes en chimie, on sait que l'air vital circule avec le fang dans les divers organes du système, leur donne la vie & le mouvement spontané, à l'aide du calorique, qui lui est toujours combiné dans son état naturel. On sait encore qu'en vertu de sa grande affinité avec l'hydrogène, le calorique, qui s'en dégage durant la circulation, dispose ces deux corps à s'attirer chimiquement pour former la transpiration ou la sueur. C'est un jeu d'affinités analogue à celui qui se passe dans un ballon qui contient de l'oxygène & de l'hydrogène, lorsqu'on y fait passet l'emcelle électrique. Le calorique que cède ou la expé integ guen étern fon. mira de 1 entre de li ainsi. à fo à ar effets gène, obéit biner autre pliqu d'une On v exift Cet calor un p dans

> Si rité

parv

ces termes
e fens, que
lecine pour
in médecin
duitait une
avoir dit
n'exprimait
nt dont les
étaient ab-

rices, on ne ant de prinette marche. instruit des on sait que ans les divers la vie & le du calorique, lans son état vertu de fa le calorique, ation, dispose quement pout fueur. C'eft celui qui fe ent de l'oxyon y fait paffer que que cède

ou laiffe aller. l'étincelle électrique, dans cette expérience, ne fait que disposer les parties intégrantes de ces corps à s'attirer chimiquement, leiquelles, sans cela demeureraient éternellement libres ou dégagées de combinai-Ion. Ici un fentiment d'étonement & d'admiration m'arrête. O souverain législateur de l'univers, avec quelle sagesse tu as lié entre eux des élémens qui, dans leur état de liberté, pouvaient tout détruire ! C'est ainsi que celui du seu est toujours occupé à former dans l'univers un agent propie à arrêter & à retenir dans le devoir ses effets destructeurs. C'est ainsi que l'oxygene, qui pouvait corroder la niture entière, obéit à ce premier, & est forcé de se combiner avec un autre corps, pour former un autre atmosphère (s'il m'est permis de m'expliquer ainsi.) qui fait vivre des anima m d'une espèce différente de ceux de la terre. On voit aussi pourquoi l'hydrogène ne saurait, exister que dans un état d'oxide ou d'eau. Cet oxide, en empêchant, par sa nature, le calorique de s'y combiner chimiquement à un plus haut degré, demeure en conséquence dans la condition d'eau, ou ne saurait jamais parvenir à l'état d'acide.

Si quelques penseurs ont eu la sotte témétité de s'élever contre les essets meurtriers de l'eau & du feu, ils ignoraient sans doute que la nature tire sa plus grande énergie de ces élémens. Oui, sans eux, tout ce que nous appelons ordre n'eût été qu'un cahos monstrueux.

De plus, ne pourrait - on pas trouver la cause finale de la pénétrabilité de tous les corps par le calorique. Car, si celui di n'eût pas pénétré toute matière, avec toute la facilité dont il est susceptible, la nature vivante eût fouffert considérablement, puisque sa présence partout ( car il est difficile de trouver un endroit où il ne soit pas ) prépare, foit en grand ou en petit, les alimens qui fervent à la vie dans la nature. En outre, si ces matières eussent occupé un grand espace dans l'univers, ce globe n'eût pas uniformé. ment éprouvé, comme il arrive, l'influence des pluies : il eût été éternellement à fec dans certains endroits, & toujours inondé dans d'autres. La pénétrabilité de toute matière par le calorique est donc nécessaire & indispensable à l'économie merveilleuse de cet univers.

Mais, dès que l'affinité entre l'oxygène & l'hydrogène est détruite, ou en d'autres termes, lorsque des exhalaisons putrides ou l'acide nitrique viennent à s'introduire dans le système par l'organe de la respiration, &

que fair de déjà des gèn pou

têm peri faig fang & d

chaidim eft, d'af

fyfte

le relle

imp

d'ai crée Ces t fans doute e énergie de tout ce que qu'un cahos

s trouver la de tous les fi celui di avec toute la la nature vinent, puisque difficile de pas ) prépare, alimens qui En outre, grand espace pas uniformé. . l'influence lement à fec jours inondé ité de toute one nécessaire nerveilleuse de

e l'oxygène & en d'autres s putrides ou atroduire dans respiration, &

one, d'après feur nature, ils doivent nécessairement augmenter la quantité spécifique de l'oxygène & du calorique qui s'y trouve déià, l'affinité ou la combinaison chimique des deux premiers se détruira ; & l'oxygène, ayant alors une plus grande affinité pour l'azote, fe combinera avec celui-ci, & de cette manière d'écomposera le systême, ou en d'autres termes, fera mourir la personne ainsi affectée. Mais si, par une saignée, j'enlève ou diminue la masse du sang, & consequemment la quantité d'oxygène & de calorique qui s'accumule alors dans le système, il doit nécessairement en résulter un changement favorable au malade, puisqu'on diminue la cause de la maladie, &, qui plus eft, que ce moyen facilite le rétablissement d'affinité entre l'oxygène & l'hydragène, & souvent celui de la transpiration; chose si importante dans l'économie animale.

On a remarqué que, dans la fièvre jaune, le malade perdait d'abord son énerg e natuselle, ou que l'excitabilité du Dr. Brown, & la puissance sensitive du Dr. Darwin, étaient extrêmement diminuées.

Il est bien surprenant que ces hommes, d'ailleurs de génie, aient créé des mots sans créer ou comporter des idées au cerveau. Ces mots vagues, en trompant leurs créa-

teurs, ne sont-ils pas faits aussi pour induire leurs partisans en erreur ? Car demandez-leur ce qu'ils entendent par les mots excitabilité. sensibilité ou puissance sensitive : ils vous répindront que c'est pour exprimer une opération de l'économie animale, qui doit se p'êter à ces mots, ou de laquelle ils ignorert ègle d'action. De sorte que, si vous voi . lez appliquer ces mots à un objet, vous serez auffi obligé de le créer, comme ces mots, Alors vous aurez fait une belle chose, quand vous aurez créé un être chimérique pour présider ou pour gouverner les opérations du corps humain. Et c'est pourtant devant des idoles aussi ridicules, qu'une médecine religieuse se prosterne servilement!

Mais analysons plus scrupuleusement le sens de ces mots encitabilité & sensibilité. Ces médecins célèbres nous disent que l'opium, le vin, &c. produisent une débilité directe, ou une accumulation d'excitabilité & de sensibilité dans le système. Sur le même principe, ils diraient que l'acide septique, lorsqu'il est instroduit dans l'estomac, produit aussi une débilité directe, ou accumulation d'excitabilité, &c. ou en d'autres termes, plus le système tend vers sa décomposition, plus il est excitable & sensible. N'est-ce pas la une contradiction évidente, suivant l'ordre des

chole h l'h ceffe que f mach mont plus propi HEVre guité Scc. s fa na poser perdr d'act L'ox adif Croi fubst: POIN mêm hom Bous perd épar,

& de

dans

laur:

pour induire emandez-leur excitabilité. ils vous réner une opéqui doit fe ils ignorer; fi vous voi t, vous ferez ne ces mots, chose, quand érique pour s opérations rtant devant ne médecine at !

fement le sens te. Ces més e l'opium, le directe, on de sensibilité principe, ils squ'il est insit aussi une n d'excitabipus le system, plus il est pas la une l'ordre des

chofes, & dire clairement l'inverse ! En effet, i l'homme, comme toute la nature vivante, ceffe de sentir ou d'agir spontanément, dès que son organisation se dérange, ou que sa machine se décompose, n'est-il pas alors démontré que plus il approche de cet état, plus son corps doit venir insensible ou moins propre à l'action? Ainsi, lorsqu'artaqué d'une fièvre pestilentielle, ou pour éviter l'ambiguité dans les termes, lorique l'acide nitrique. &c. s'introduit dans le système, & que, d'après fa nature, il doit nécessairement le décomboser, n'est il pas évident que le corps doit perdre ses forces, son énergie & le degré d'action dont il était naguères susceptible? L'oxygène & le calorique, ces agens toujours adifs, deviendraient - ils nuls ou impuisfans lortqu'ils s'accumulent dans le système? Croira-t-on que, s'ils ne respectent aucunes substances dans la nature, ils n'attaqueront point nos organes, lorsque, faibles par euxmêmes, ils en deviennent surchargés ? O bomme, ne crois-pas que ces élémens, qui nous environnent de toute part, puissent perdre à chaque instant leur essence pour épargner ton être physique ? S'ils changent & décomposent tous les êtres qui se trouvent dans la sphère de leur action, crois qu'ils ne sauraient non plus respecter ta machine, &

qu'ils sont la cause des plus grands change, mens qui s'y passent.

Un objet absolument essentiel pour remplir ici ma tâche, se présente maintenant à ma considération. C'est la couleur jaune qui survient à la peau derant la sièvre, qui lui a fait donner le nome de sièvre jaune. Comme ce sujet est encore dans l'obscurité, je vais tâcher de le déveloper de la manière suivante:

Presque tout le monde sait que le fer, à un premier degré d'oxidation, donne une couleur d'un rouge foncé, ou se combine avec l'oxygéne de manière à pouvoir aussi être combiné avec les rayons de lumière propre à produire cette couleur. Mais, si le fer devient plus saturé d'oxygène, sa couleur devient alors ocreuse ou d'un jaune pâle, ou en d'autres termes, l'oxygène, ayant plus d'affinité avec le fer que n'en a la lumière, force certains rayons à se dégager, & conserve le rayon jaune (\*). Or nous favons que le sang contient une certaine quantité de fer, & qu'il y est à un premier degré d'oxidation, puisqu'il y produit une couleur d'un gros rouge, ou plutôt qu'il contient, dans cet état,

(\*) Peut-être trouvera-t-on un jour la loi des affinités chimiques des rayons lumineux, comme on a trouvé la loi de leur réfrangibilité.

dians datu di :l le pour s'op

minimit pour peuf de 1 qu'o court dum. eut infér

des fièvre

ci-de

ane e

441

nds change.

pour remplir tenant à ma jaune qui re, qui lui a ine. Comme rité, je vais re fuivante: que le fer, à donne une se combine pouvoir austi de lumière Mais, fi le e, sa couleur une pâle, ou ayant plus la lumière. r. & conferve avons que le antité de fer, d'oxidation, r d'un gros

our la loi des

nt, dans cer

état,

dest, plus de lumière que d'oxygène, proporsion toujours gardée. Mais, si la qu'ité spécifique d'oxygène vient à augmenter, quel doit en être le résultat? Le ser changera sans doute de couleur, suivant son degré de saturation, par l'oxygène, & deviendra jaune si la quantité d'oxygène est suffisante pour le porter vers le point de saturation. Ainsi mous croyons que, durant la sièvre jaune, il s'opère dans le système un effet analogue, & que la couleur jaune qui survient ensuite au corps est due à un oxide de ser plus surchargé d'oxygène que de lumière.

Nous allons parler maintenant de l'effet des cathartiques dans le traitement de cette fièvre. Il paraît que l'évacuation des premières voies, dans la fièvre jaune comme dans les autres maladies, fait une partie effentielle du traitement. Mais ce qui paraît avoir le plus occupé les praticiens, c'est le choix des cathartiques. Il me semble qu'au commence. ment de la maladie, les purgatifs drattiques font préférables à tout autre, parce qu'ils enlèvent soudainement des intestins des substances qui, par leur rétention, se décomposeraient & deviendraient ( indépendament de l'acide septique ou nitrique qui travaille de sson côté à renverser l'ordre ou l'harmonie du -fystême ) plus ou moins pernicieuses, en raifon du degré de putréfaction qu'elles pourraient fubir, par leur sejour dans les premières voies. D'ailleurs il faut imaginer la difficilté, pour ne pas dire l'impossibilité, de neutraliser un acide qui s'alimente, avec la plus grande rapidité, des bases acidifiables du systême. Le plus sûr moyen de le subjuguer est donc de diminuer la quantité ou la force des agens qui peuvent favoriser sa génération, savoir l'oxygène & le calorique ; ce qui peut s'effectuer par la saignée & des purgatifs d'une prompte opération.

Ayant ainsi accompli ces deux indications (ce qui doit être suivant l'état du malade) il paraîtra évident que l'usage des injections alkalines peut devenir même un point essentiel du traitement. Le carbonate de potasse,

pris duir phate peut Car, ment ner pas dette L'hu vrait du n remè

purgi Cette l'arrê n'exil rifer peut vomit comm vins cen gr Or fi trodui tend neutra

c'eit-à

lentielle du voir le plus ix des cacommence. s draftiques arce qu'ils ns des subdécomposendament de travaille de harmonie du uses, en rai-'elles poures premières ner la diffiilité, de neuevec la plus difiables du le subjuguer ou la force a génération, ce qui peut

x indications du malade) les injections point essente de potasse,

les purgatifs

duirait sans doute un bon effer. Le phosphate de soude, par son goût agréable, serait peut-être présérable à tout autre sel neutre. Car, outre que l'acide abandonnerait sacilement son alkali, sa base pourrait se combiner avec le système, ce qui ne contribuera a pas peu à réparer les sorces, qui s'usent, dans cette maladie, avec beaucoup de rapidité. L'huile de Ricin est un remède qui ne devrait jamais être négligé, lorsque l'estom c du malade est en état de le suporter. Ce remède réunit en lui-seul les qualités d'un purgatif & d'un alkali.

Quant au vomissement qui survient dans cette sièvre, rien ne semble plus propre à l'arrêter que le vin. Après s'être assuré qu'il n'existe rien, dans l'estomac qui puisse savorisser la génération de certains acides, on peut alors, même dans les cas où il y a vomissement noir, employer le vin; & voici comment j'explique son modus operandi. Les vins qui ne sont point falsissées sont composés, en grande partie, de carbone & d'hydrogène: Or si, dans un cas de vomissement, on introduit cette substance dans un estomac qui tend à restituer tout ce qu'il contient, on neutralise l'agent qui excite le vomissement, c'est-à-dire que le vin devient eau & acide

carboneux, en décomposant l'acide septeme ou nitreux qui, dans cette maladie, dois exister dans l'estomac ou le canal alimentaire, (Voyez la décomposition de cet acide, par le carbone, dans le Chap. III, Sec. II ).

Vous me direz peut-être que le vin doit être un remede dangereux en pratique, malgre qu'on puisse expliquer son operation d'une manière raisonée. Point dutout. Les anciens en fesaient ulage dans les vomissemens bilieux, avec avantage. Praterea vomitiones sistit, dit Pline, dans fon hilloire naturelle. Ils employaient e core ce remede contre certains poisons. Merum est contrà cicutam, aconità omnia que refrigerant remedium, dit le même auteur. Plutarque, dans la vie d'Antoine, dit expressement que c'est faute de vin que ce genéral perdit une partie de fon armée, par le vomissement bilieux, dans fon expédition contre les Parthes. Ainfi, monfieur, vous voyez que le vin, bien administre, peut fervir d'alkali.

Quant aux boissons ordinaires, on pourrait très-bien leur associet l'usage du lait. Car on sait que le lait, en vertu de sa partie huîleuse, est très-propre à corriger l'acidité qui règne dans les premières voies. Mais, avant que d'en saire usage, il serait à propos de le saire bouillir, jusqu'à ce qu'il ne gouMat dég rait la jan bea

Il r lade

7

rait

que les mar qu' de

S

qui aux à vo dans de s qui à l'o

de la une men cons

fat plus ; parce qu'étant; par cette opération, dégagé de fon air atmosphérique, il ne saus rait plus se décomposer, dans l'estomac, avec la même facilité. De plus on ne devrait jamais le sucrer, vu que le sucre contient beaucoup d'oxygène, qui, sans doute, ne fele vin doit rait qu'accélérer sa décomposition, & le rentire, par là, impropre au but proposé. Il m'est inutile de vous observer que le malade doit être place dans un lieu fain, ou exempt de toutes exhalaifons putrides.

Tels font, monsieur, en racourci, les moyens que je crois les plus propres pour fauver les victimes d'un poison aussi funeste à l'humanité. Mais il faut toujours se persuader qu'il est plus facile de prévenir le mal que de le guérir.

Si, dans cette lettre, il se trouve des idées qui paraîtraient peut-être un peu hasardées, aux yeux de ceux qui se sont accoutumés à voir la nature comme une masse toujours dans un profond sommeil, je ne crains pas de m'être rendu coupable au tribunal de celui qui a la force de remonter, par la pensée, à l'origine des choses. Je ne crains point de heurter les opinions de celui qui s'est fait une loi rigoureuse de les soumettre constament aux faits & à l'expérience. Enfin vos connaissances, tant physiques que morales,

e fepteux adie dois limentaire, acide, par ec. Ib )a.

tique, malration d'une Les anciens ffemens bimitiones sistif. turelle. Ils ntre certains utam, aconità dit le même e d'Antoine, de vin que e fon armée, is fon expéifi, monfieur, ministre, peut

s. on pourrait du lait. Car de fa partie iger l'acidité voies. Mais, ferait à propos qu'il ne gobexcuseront volontiers les écarts que j'aurai pu faire dans un chemin désert & peu fréquenté.

Pénétré de la plus vive estime, je suis,

Votre très-affectioné, &c.

mat and assessing train and

THE RESERVE TO STATE OF PERSONS FRANÇOIS BLANCHET

Dif Ide

Pag

Page Page

ue j'aurai peu fré-

je fuis,

## ERRATA.

Discours Prélimin. page xj, ligne 15: fluides, lisez solides. Idem, page xv, ligne 24: la nature, lisez sa nature.

Page 19, au bas de la note : d'une formation, lisez d'une conformation.

Page 36, lignes 4 & 5: composition, lisez décomposition.

Page 69, ligne 19: si expressivement, lisez d'une manière si expressive.

Page 70, ligne 13; mais toutes ces bases étant bientôt saturées, ajoutez la combustion.

Page 101, au bas de la note : des Iles Occidentales, lisez des Indes Occidentales.

Page 112, ligne 20: se sent consomé, lisez se sent consumé. Page 117, lignes 12 & 10: n'eurent pas le tems, lisez n'eurent pas le courage.

Page 118, ligne 8 : Iles Occidentales, lisez Indes Oc-

Page 129, ligne 23 : fud-eft, lisez fud-oueft.

Page 223, ligne pénultième : feu, lisez fer ; Sancheril, lisez Sancherib,